



81 8-3-G-71



81.437





# MEMOIRES,

Sista POUR SERVIR Lew.

### A L'HISTOIRE

D'ANNE D'AUTRICHE.

Coll. EPOUSE DE Rom

LOUIS XIII. ROI DE FRANCE.

PAR MADAME DE MOTTEVILLE,

Une de ses Favorites. SOL TOME CINQUIEME.



Chez François Changuion M. DCC. XXIII.



# 

14 81955

in the second second second

าสมเตรมีปี ค่ใกล้ การ การกระที่

### **MEMOIRES**

Pour servir à l'Histoire

D' A'N N E

## D'AUTRICHE,

EPOUSE DE

### LOUIS XIII

Roi de France & de Navarre.

U bout de quelques jours 1659. les deux Cours, après beaucoup de Négociations, se séparérent. Madame Roiale s'en retourna avec un Ecrit que le Roi lui donna signé de sa main, où il promettoit d'épouser la Princesse Marguerite, au cas que la Paix ne se sit point, & qu'il ne pût avoir l'Insante: & le Roi & la Reine reprirent le chemin de Paris, où ils arrivérent sur la fin de Janvier 1659. L'a Reine etoit contente d'avoir rompu le Mariage Tope V.



1659 de Savoie; elle étoit pleine de desirs pour celui d'Espagne, & fort satisfaite d'avoir sait ce Voiage; car, elle me sit l'honneur de me dire à son retour, qu'elle étoit persuadée que le Roi sans elle auroit épousé la Princesse Marguerite, & qu'il s'y seroit d'abord si fortement engagé, qu'il auroit été difficile que les offres de l'Espagne eussent de l'être. Le Roi même s'estimoit heureux de s'être bien tiré de cette Affaire, & le Cardinal espéroit toujours que le Mariage de l'Infante ne se feroit pas.

Monsieur étoit le seul qui pouvoit raporter quesque dégout de ce Voiage, par les injustes prétentions du Duc de Savoie, qui vouloit faire sigure de Roi: mais, comme sa Grandeur véritable le mettoit au dessus de cette fausse chimere, il s'en consola aissement; car, nul au dessous de la Couronne sermée, ne pouvoit être

plus grand que lui.

Le Roi, à son retour, trouva ses Affaires de la frontiere en bon état. Pendant son absence le Maréchal de Turenne, qui commandoit ses Armées,

### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 3

mées, s'étoit posté au milieu de la 1659, Flandre, presque aux portes de Bruxelles, entre le Lis & l'Escaut: il s'y étoit fortifié, & avoit foutenu haute. ment la Gloire de la France. Mr. le Prince & Don Juan, ne purent rien faire contre lui. Sa Cavallerie ravagea tous les Païs d'alentour, & les Ennemis furent contraints de le souffrir. mauyais étatoù paroissoient être les Affaires du Roi d'Espagne nous pouvoit faire trouver de grands avantages dans la continuation de la Guerre; mais, il falloit ou renoncer pour jamais à la Paix, ou profiter de sa foiblesse; & c'est ce que le Ministre avoit toujours dit, qu'il falloit faire la Guerre jusques à ce que le Roi d'Espagne sût contraint de demander la Paix. Il pouvoit arriver tant de choses, qui auroient pu redonner des forces à notre Ennemi, qu'il étoit de la prudence du Ministre de la faire alors, & même de la lui accorder à des conditions raisonnables; autrement, il ne l'auroit jamais faite, & auroit attendu les revolutions de la Fortune auxquelles tous les Etats sont exposez, & auquelles notre Cour n'est que trop sujette.

A 2

#### Mémoires pour servir

La Reine, depuis son retour, continua tout doucement de montrer son aversion au Mariage de Savoie, & sit voir aussi qu'elle n'approuvoit pas la continuation de l'Amour que le Roi paroissoit avoir pour Mlle. de Mancini. Le même scrupule, qui l'avoit obligée de s'opposer à l'Inclination qu'il avoit eue pour Miles de la Motte, la faifoit desaprouver celle-ci, & la vénérable qualité de Niece, ne l'empêchoit pas d'en dire ses sentimens avec assez de liberté, mais cette liberté n'avoit point eu d'effet, parce que la Passion du Roi jusqu'alors avoit été comme protégée pat le Ministre. La Reine, par la raidon du devoir & de la conscience, qui doit être toujours la regle de nos actions, avoit de l'aversion pour cette Fille; mais, elle avoit encor en son particulier un grand sujet de se plaindre d'elle, puifque contre ce qu'elle avoit té. moigné desaprouver de sa conduitte, le Roi ne paroissoit plus a ses yeux sans Mlle. de Mancini. Elle le suivoit en' tous lieux, & lui parloit toujours à l'oreille en présence même de la Reine, sans que la bienseance ni le respect qu'elle lui devoit l'en empêchât. Toutes ces raisons l'obligérent d'en parlet 1659; au Roi; mais, il n'écouta pas ses Conseils avec la même docilité, qu'il avoit accoutumé d'avoir pour elle. D'abord il lui resista, & parut même avoir quelque aigreur. Il ne faut pas s'étonner, si dans l'âge où étoit le Roi, la volupté se voulut rendre maitresse de son ame: elle n'a pas accoutumé de trouver des Carons qui ne veulent point de commerce avec elle; & il étoit aifé de voir, que malgré la Sagesse de ce Prince, il commençoit alors d'avoir plus de penchant à suivre l'éxemple de César, que celui de son Censeur. Le Roi & la Reine demeurérent néanmoins également unis par le cœur: la solidité de leut Amitie & de leur Union n'en fut point épranlée; mais, ils n'avoient pas de pareilles inclinations, & Mlle. de Mancini n'étoit pas également aimée de la Mere & du Fils. Le Roi ne pensoit qu'à chercher son divertissement, & la Reine ne pensoit qu'à faire qu'il vécût comme un véritable Chrétien, & à é. loigner de son Cœur tout ce qui pouvoit empêcher que l'Infante sa Niece à qui elle le destinoit n'en sût pas aimée. L'aversion, que la Reine avoit pour Mlle.

6

1659 Mlle. de Mancini, s'étoit fort augmen-tée par un discours que lui avoit fait son Oncle. Il étoit Esclave de l'Ambition, capable d'ingratitude & du defir naturel de se présérer à tous autres : sa Niece, enivrée de sa Passion, & persuadée de l'excès de ses charmes, eut assez de présomption pour s'imaginer que le Roi l'aimoit assez pour faire toutes choses pour elle; de sorte qu'elle fit connoitre à son Oncle, qu'en l'état où elle étoit avec ce Prince il ne lui seroit pas impossible de devenir Reine, pourvû qu'il y voulût contribuer. Il ne voulut pas se refuser à lui même le plaisir d'éprouver une si belle Avanture, & en parla un jour à la Reine, en se moquant de la folie de sa Niece, mais d'une maniere ambigue & embarassée, qui lui fit entrevoir allez clairement ce qu'il avoit dans l'ame, pont l'animer subitement à lui répondre ces mêmes paroles : Je ne croi pas, Mr. le Cardinal, que le Rei soit capable de sette Lacheté: mais, s'il étoit possible qu'il en eût la pensée, je vous avertis que toute la France se revolterost contre vous & contre lui; que moi même je me mettrois à la tête des RéRévoltez, & que j'y engagerois mon 1659. Fils. La suite de cette Conversation a été amere à cette généreule Mere, par le ressentiment que ce Ministre a caché à tout le Monde, mais qu'il a conservé toute sa vie dans le cœur, & qui a produit en mille occasions des effets dont on na point sçu la cause. Le Roi même a pû ignorer jusqu'à quel point a été son ambition, qui étoit voilée fous les emportemens de cette Fille, qui étoient plus pardonnables à elle qu'à lui, & ne pouvoient déplaire à celui qui s'en voioit être éperduement aimé.

Pimentel vint à Paris incognito achever son Traitté avec le Ministre. La Reine le vit en particulier, & les apparances de la Paix inspirérent de la joie dans le cœur de tous les François. Dieu, qui la vouloit alors, permit que la Reine d'Espagne accoucha d'un second Fils; ce qui fit espérer plus fortement à la Reine qu'elle pourroit enfin bientôt voir l'Infante sa Niece devenir

sa Belle-Fille.

Dans ce même tems, D. Juan d'Autriche, par le commandement du Roi d'Espagne son Pere, quitta la Flandre où il commandoit, pour retourner en Eſ-A 4

8

1559. Espagne. Le Roi lui avoit envoié des Passeports pour passer par la France, & le Cardinal l'avoit envoié visiter sur la frontiere. D. Juan lui manda qu'il le tupplioit pût voir la Reine. Le Cardinal en parut faché, & reprit publiquement Millet, qui étoit celui qu'il lui avoit envoié, de n'avoit pas évité cet engagement. En effet, la Reine qui avoit témoigné un grand desir de voir ce Prince, tout d'un coup en parla plus froidement; ce que les gens de la Cour remarquérent convenir fort bien avec le chagrin du Ministre, qui vouloit persuader les spéculatifs que l'Alliance d'Espagne lui faisoit toujours peur, & qu'il n'y étoit entré que par la force des Evénemens qui l'y contraignoient, & par celle de la reconnois-sance qu'il avoit pour la Reine. Et ce qui fit croire qu'il n'en avoit po ne d'envie, fut que dans le même tems il faisoit donner sous main de grandes espérances à Made. de Savoie, & qu'il paroissoit être le Confident de la Reine, sur l'opposition qu'elle faisoit à ce Mariage. Il dit un jour à un de ses Amis, parlant de cette Affaire, que l'aversion qu'elle avoit pour la Princesse Mar -

a l'Histoire d'Anne d'Autriche. 9

Marguerite l'embarassoit; que selon ses 1659. intérêts, il ne devoit point souhaitter l'Infante; qu'elle ne lui scauroit point de gré de la marier au Roi, puisqu'elle s'estimoit assez pour croire que le Roi ne pourroit avoit dans l'Europe de Princesse qui pst l'égaler; & ajouta qu'il appréhendoit que l'Infante étant en France, à l'éxemple de la Reine sa Tante, qui avoit hai le Cardinal de Richelieu, elle ne sit des Intrigues contre lui.

Enfin, la Reine voulut voir D. Juan d'Autriche, qui passa à Paris en maniere d'incognito, afin d'éviter les embarras des rangs. Elle le reçut au Valde-Grace, & eut sans doute beaucoup de joie de voir en lui une personne de fon Sang. Il y vint vestido de Camino, d'un gros habit gris, & d'un Juste-aucorps de Velours noir, avec des boutons d'argent, le tout à la Françoise. La Reine, qui voulut l'entretenir en particulier, y mena seulement Monfieur, & peu de Dames avec elle. J'eus l'honneur d'être du nombre de celles qui y furent foufertes. Je vis ce Prince, qui, tout batard qu'il étoit, se faisoit beaucoup respecter. Il étoit servi par 1659 par des personnes de qualité, & les noms de ceux qui étoient à la suite étoient des plus illustres d'Espagne. Il nous parut petit, mais bien fait dans sa Il avoit le visage agréable, les Cheveux noirs, les yeux bleus & pleins de feu, ses mains me parurent belles, & sa phisionomie spirituelle. Après qu'il eut salué la Reine, elle le mena dans un recoin de sa Chambre un peu separé des autres : ils demeurérent ensemble tout debout trois quarts d'heure ou une heure. De là, il alla loger chez le Cardinal Mazarin où il fut traitté . magnifiquement. La foule fut grande aurour de lui, & chacun courut le voir avec empressement. Les Dames y furent aussi à son diner & à son souper; &, comme il n'en connoissoit point la qualité, il les regarda toutes sans leur parler le prémier, ni les faire asseoir. mais, il répondit galamment & avec. esprit à celles qui voulurent lui dire quelque chose. La Reine le fit venir au Louvre par une porte de derriere, & le fit entrer dans son Cabinet des Bains, qui étoit beau: elle voulut lui montrer le Roi, qu'il avoit fort envie de voir; elle lui avoit promis de le lui faire

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. II

faire saluer en particulier. Quand il 16:9. fut dans le Cabinet, & qu'il eut été un speu de tems avec elle, la Reine fit appeller le Roi, qui entra un moment pour se montrer, & comme plusieurs Personnes de qualité en foule, selon la mode de France, entrérent avec lui, D. Juan se retourna vers la Reine, & lui dit, Senora, es esto el particular del \* Mai Rey\*. Il le loua beaucoup, & dit que dame, s'il n'eut pas été Roi par Naissance, il est-ce l'a mériteroit de l'être par Election. En- culier du fin, il partit deux jours après, n'aiant Roit vu de Paris que la Foire de Saint-Germain. La Reine en demeura fort fatisfaite, & on connut par la joie qu'elle eut de voir ce Priuce, combien elle aimoit tout ce qu'elle devoit aimer. étoit Carême, & la Reine eut de la peine de ce qu'il mangea toujours de la viande, lui & toutre sa suite : elle eut desiré qu'il eut été plus régulier, & plus obéissant aux Commandemens de l'Eglise; mais, comme le poisson est plus rare à Madrid qu'à Paris, ils font accoutumez à n'y point faire de jours maigres, & ils ne s'en corrigent pas-

La Semaine Sainte ensuivant une

1559 Troupe de jeunes Gens de la Cour allerent à Roissi passer les jours Saints, dont étoient le Comte de Vivonne Gendre de Me. de Mêmes à qui appartenoit la Maison, Mancini Neveu du Ministre, Manicamp, & quelques au-Ils furent accusez d'avoir choisice tems-là, par déréglement d'Esprit, pour faire quelques Débauches dont les moindres étoient d'avoir mangé de la viande le Vendredi Saint. Car, on ses accusa d'avoir commis de certaines impietez indignes, non seulement de Chrétiens, mais même d'Hommes raifonnables. La Reine, qui en fur avertie, en témoigna un grand ressentiment. Elle éxila l'Abbé le Camus, pour avoir eu commerce seulement avec des gens si déréglez, quoi qu'il ne sût pas avec eux les jours que ces choses se passérent. Le Cardinal Mazarin, pour montres qu'il ne vouloit pas protéger le Crime, voulur punit tous les Complices en la personne de son Neveu, qu'il chassa de la Cour & de sa présence; &, après avoir chatié celui-là, il pardonna à tous les autres, qui en furent quites pour de severes réprimandes que le Roi leur fit. Cette Action obligea toute la Cour

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 13, à louer le Cardinal, non seulement en 1659.

sa présence mais en tous lieux. Comme il avoit souvent préséré l'intéret à la Gloire, il fit voir par sa conduite; qu'il vouloit lui sacrifier le reste de la Vie. Il se voioit au comble de la Grandeur, & d'une Grandeur affurée ; fi bien qu'il vouloit, non seulement posséder cette haute Fortune dont il jouissoit, mais sans doute qu'il souhaittoit aussi de faire des actions publiques quipussent faire connoitre qu'il en étoit digne. Les Crimes de ces jeunes Débauchés avoient donné une occasion au Cardinal de se signaler; mais sa Famille en souffrit un peu: car, son Neveu comme je l'ai dit fut éxilé, & le peu de Beauté de sa Niece sut célébrée par un Couplet qu'ils firent qui eut grand vogue, & qui n'étoit pas à sa gloire.

Le Ministre, pour accomplir le deffein qu'il avoit de donner la Paix à l'Europe, & presse par la Reine qui souhaittoit de la consismer, envoya des ordres du Roi sur la Frontiere pour faire cesser les Actes d'Hostilité, ce qui fut après d'un notable prejudice à la France: car le Roi d'Espagne, qui n'avoit pas des intentions, aussi sinceres

#### 14 Mémoires pour servir

1659 que le Roi, la Reine, & le Ministre, prosita trop avantageusement de cette Suspension d'Armes. Elle priva le Roi des avantages qu'une Armée victorieuse qui étoir au milieu de la Flandre lus auroit pu donner alors, & paroissoit en pouvoir faire l'entiere Conquete: la continuation de la Guerre auroit du moins fair subsister le Projet de la Paix qui avoir été fair à Paris par le Cardinal Mazarin & Pimentel, Ministres des deux Rois, dont tous les Articles étoient très avantageux pour le nôtre.

ent très avantageux pour le nôtre. Le Cardinal devoit aller bientôt sur la frontiere travailler à la conclusion de ce grand Ouvrage, où toute l'Europe étoit intérressée, & le prémier Ministre d'Espagne D. Louis de Haro devoit y venir aussi. Celui du Roi se préparoit à ce Voiage avec d'autant plus de satisfaction, qu'il étoit accompagné de toutes les bénédictions publiques. Il parut même que forcé d'être sage & timide, par les grandes paroles que la Reine lui avoit dites, il avoit pris le parti de sacrifier tous ses autres desirs, à l'honneur qu'il avoit de contribuer à un si grand bien. La Reine le voioit partir avec joie, persuadée qu'il avoit chaf.

chasse de Anne d'Autriche. 15 chasse de son Esprit tout ce qui lui pou-16595 voit déplaire. Elle n'étoit pas néan moins entiérement contente. L'Attachement du Roi pour la Niece de ce Ministre lui faisoit toujours de la peine, par l'élevation de son Ame. Elle craiguoit tout ce qui étoit indigne du Roi, de ne desirôit pas aussi que l'Infante aportant au Roi un Cœur tout pur de tout à lui en trouvât un templi d'une Assection indigne de lui de toutte maniere, de capable de rendre leur Mariage insortuné, par la hardiesse qu'elle

entiérement troublée de cet Attachement, Enfin, l'esprit de cette Princes-

connoissoit dans le tempérament de cette Fille. Elle n'étoit pas même éxemte 180

se aiant eu des soupçons de cette nature qui n'étoient que trop raisonnables, & qui alloient du moins à la ruine de la félicité de l'Infante, qu'elle vouloit faire Reine & heureule, elle témoigna au Cardinal, qui se préparoit pour partir, ce quelle sentoit. lui fit voir le desir qu'elle avoit de séparer le Roi fon Fils de cet objer qui le tenoit attaché à des Chaines qu'elle trouvoit honteuses. Elle voulut montrer au Roi le miroir qui fut présenté à Renaud, non seulement pour le tirer des Enchantemens d'Armide, mais pour l'obliger aussi de fuir une laide prison Elle se confia de ce dessein en la fidélité que le Cardinal étoit obligé d'avoir pour elle: ce fut à lui-même à. qui elle demanda le remede de ce mal, quoi qu'il lui eut parut avoir fur ce. sujet des tentations criminelles, qu'il. lui eut déjà manqué en beaucoup de grandes chofes, qu'il avoit usurpé toute sa Puissance, & qu'il prît plaisir à l'anéantir. Mais enfin, ce même cœur, qui n'étoit pas assez bon pour s'appliquer à fervir la Reine comme il devoir. ne fut pas affez mechant pour lui manquer dans ce qu'il voioit lui être plus al' Histoire d'Anne d'Autriche. 17 sentible: & on peut dire qu'il mérite 16582 de grandes louianges, pour avoir, malgré la grande Passion qu'il avoir de dominer & d'ensermer en soi toute l'Autorité de la Mere & du Fils, pu se résoudre à faire une chose qui s'opposoit à sa Grandeur, par la seule raison qu'il étoir de son devoir de la faire. Car,

quoi que les avantages qu'il pouvoir espérer de la faire. Carquoi que les avantages qu'il pouvoir espérer de la faveur de sa Niece ne suffent pas certains, & lui d'assent que trop qu'il est asser au le l'homme de vouloir plus qu'il ne doit vouloir, & qu'il lui est d'ordinaire plus agréable de se flater de l'espérance de reussissement de se modération dans le milieu de la roue de la Fortune, tant qu'on voit un dégré plus haut où l'on peut monter.

Voilà un des plus beaux endroits de la Vie du Cardinal, & une des principales Actions qu'il a faites pour payer les Obligations infinies qu'il avoit à la Reine. Il entra de si bonne soi dans se se sentimens, que malgré la force du Sang, & contre ses intérêts, il se résolut 1659, solut d'éloigner sa Niece de tous les lieux où le Roi pourroit être. Ce Prince, qui avoit en effet beaucoup de tendresse pour elle, fut si touché de la douleur qu'elle avoit de se séparer de lui, qu'il y eut un moment dans lequel la pallion l'emporta jusqu'à proposer au Cardinal Mazarin, comme on a dit qu'il le fit, d'épouser sa Niece plûtôt que de la voir souffrir pour l'amour delui. Ce Ministre, qui voioit la Négociation de la Paix & du Mariage de l'Infante trop avancé pour la rompre, prit sans balancer le parti de se faire honneur en refusant celui qu'il lui vouloit faire, par le prémier mouvement d'une Passion violente, dont il se repentiroit bientôt, & qu'il lui reprocheroit de n'avoir pas retenu, quand il veroit tout son Roiaume se soulever contre lui, pour l'empêcher de se deshonnorer par un Mariage si indigne. Il lui répondit donc, qu'aiant été choif par le feu Roi son Pere, & depuis par la Reine sa Mere, pour l'assister de fes Conseils, & l'aiant servi jusques adors avec une fidélité inviolable, il n'avoit garde d'abuser de la confidence qu'il lui faisoit de sa foiblesse, & de l'Aud'l'Histoire d'Anne d'Autriche. 19

l'Autorité qu'il lui donnoit dans ses E- 1659. tats, pour souffrir qu'il fit une chose si contraire à sa Gloire; qu'il étoit le Maitre de la Niece, & qu'il la poignarderoit plûtôt, que de l'élever par une si grande trahison. Il falut enfin que le Roi consentit à une séparation si rude, & qu'il vît partir Mile. de Mancini pour aller à Brouage, qui fut le lien choisi pour son exil. Ce ne fue pas sans répandre des larmes, aussi bien qu'elle; mais, il ne se laissa pas aller aux paroles qu'elle ne put s'empêcher de lui dire à ce qu'on prétend , Vous pleurez, & vous êtes le Maître. contentant de ne lui donner en cette occasion des marques d'une grande & sensible Amitié, il eut la force de se vaincre lui-même. Il sembloit que le mérite & la qualité de la Personne ne devoit pas causer une si grande Passion. mais, il faut répondre en faveur de ce jeune Prince, que ce n'est pas le prémier qui s'est laissé surprendre à des charmes inconnus aux autres. Car, ce qui fait cette liaison des cœurs est, souvent causé par des liens invisibles, dont il faut que les Astres soient responíables; &, ce n'est pas aussi le pré-

mier

\$659. mier Monarque, qui, a éprouvé que l'Amour égale ceux qui s'aiment. Dans cette occasion, sa générosité a pu surpasser sa raison, & ce qu'il n'avoit pas da penfer, suivant ses sentimens ordinaires, pouvoit sans honte être souffert dans certains momens, où la Passion la gratitude, & la pitié, occupent une ame toute entiere, & n'y laissent point de place à la Raison. Le Roi sut infiniment louable en ce qu'il sentit le mal que la Reine lui faisoit, & qu'il connut au travers de ses desirs, qu'il étoit de la natute de celui que les Chirurgiens font à ceux qu'ils veulent guérir de leurs blessures, par des incisions, & des caustiques. A s'affligea avec elle, il se plaignit, non pas d'elle, mais avec elle; & il se consola avec cette illustre Mere, du faux bien qu'elle lui arrachoit, qu'il connoissoit tel qu'il ne l'estimoit pas lui même, & qu'il ne put perdre neanmoins fans en souffrir beaucoup, & fans se laisser emporter par son cœur à des sentimens que sa Prudence & sa Raison scurent enfin é-Le foir, qui précéda le jour du départ de Melle, de Mancini, le Roi vint chez la Reine, extrémement

à l'Histoire d'Anne d'Antriche. 21 abbatu de tristesse. Elle le tira à part, 1659?

& lui parla longtems; mais, comme la sens bilité d'un cœur qui aime demande. la solitude, la Reine prit elle même un flambeau qui étoit sur sa table, & pasfant de sa Chambre dans son Cabinet des Bains, elle pria le Roi de la suivre. Après qu'ils eurent été environ une heure ensemble, le Roi sortit avec quelque enfleure aux yeux, & la Reine en sortit aussi, si touchée de l'état où il étoit, & où elle étoit obligée de le mettre, qu'il fut ailé de voir que la Iouffrance du Roi lui en donnoit beaucoup. Dans ce moment, elle me fit l'honneur de me dire tout bas, Le Roi me fait pitié: il est tendre & raisonnable tout ensemble; mais, je viens de lui dire, que je suis assurée qu'il me remerciera un jour, du mal que je lui fais: 🗸 , selon ce que je voi en lui, je n'en doute pas. Le Roi & la Reine furent tous deux dignes de louanges d'avoir pû dans cette occasion conserver leur union toute entiere, lui souffrant généreusement les rudes effets d'une parfaire Amitié, & elle sentant la part du mal qu'elle faisoit elle même, à ce Fils qu'elle aimpit si chérement. Enfin,

1659. elle prit le soin de le guérir par ses manieres aimables, & par son procédé, 'autant exemt de flatterie, qu'il étoit éloigné de dureré & de rudesse. Le lendemain, qui fut le 22 Juin, Mlle. de Mancini partit, accompagnée de Le 22 Juin. Mile. Hortense, & de la petite Maria. ne ses Sœurs: les larmes furent grandes de part & d'autre, & particuliére-ment du côté de la Fille. Le Roi l'accompagna jusqu'à son Carosse, montrant publiquement sa douleur; puis, il vint prendre congé de la Reine, & partit à l'instant même pour Chantilli, où il alla passer quelques jours pour y reprendre des forces. Il les trouva dans sa Raison, dans son bon Naturel, & dans une Ame telle que la fienne, à qui Dieu avoit donné toute l'élévation nécessaire à un grand Roi.

Par touttes les choses que j'ai écrites, on peut voir que depuis quelques années l'extrême Autorité, que le Ministre avoit usurpée dans ce Roiaume, avoit tellement absorbé la légitime que la Reine, malgré l'indifférence de son ame sur le desir de gouverner, avoit senti, mais trop tard, que ce qu'elle avoit fait pour lui n'avoit pas empêché qu'il ne

a l'Histoire d'Anne d'Autriche. 23
youlût tenir le Roi, pour lui même: 1659car, en bien des occasions, elle avoit
connu qu'il tâchoit toujours de la détruire dans son estime, soit en parlant
sérieusement, ou soit ensin par des railleties qu'il faisoit devant elle même.
Quoi que la bonté de la Reine & la Noblesse de son cœur la rendit assez aveugle sur la Conduite du Cardinal pour
ne le pouvoir soupeonner de malice,
il est certain néanmoins qu'elle se sentit souvent incommodée de l'opposition
qu'il avoit à ses sentimens. Cette opposition l'empêchoit d'agir pleinement

& à son gré sur les choses qu'elle desse roit de faire & sur tout ce qui regardoit sa satissaction particuliere. Pen-

- Sur-

1659 Sur-Intendant, ou à quelque autre Ministre, elle voioit visiblement qu'elle n'étoit point obéie; & si elle en pressoit l'éxécution, ils lui répondoient souvent qu'il en falloit parler à Monsieur le Cardinal: si bien qu'elle étoit après forcée de laisser voir à ceux à qui elle parloit librement, qu'elle nétoit pas satissaite de celui qui gouvernoit & n'en faisoit pas moins bonne mine au Ministre. Elle vouloit par raison souffiir ses foiblesses; mais, elle le vouloit aussi parceque sa sagesse l'empechoit de se troubler des choses qui lui déplaisoient: & la coutume, qui avoit beaucoup de force sur elle, jointe à tant d'autres raisons, la rendoit incapable de penser à un changement qui auroit pu, ainsi que je lui deja écrit, la rendre encore moins heureuse. Mais, comme elle avoit des lumieres, elle connoissoit aussi clairement les défauts de son Ministre, qu'elle en avoit connu les bonnes qualitez. Elle me fit l'honneur de me dire un jour, fur quelques plaintes que je lui faisois du Cardinal, qu'il devenoit de si mauvaise humeur, & si avare, qu'elle ne sçavoit pas comment à l'avenir on pourroit vivre avcc

avec lui. Elle me commanda de ne 16,9 lui rien témoigner du chagrin que j'avois contre lui; me disant, que peute être dans l'humeur où j'etois je lui dirois quelque chose qui lui pourroit déplaire; que si M. le Cardinal se sachoit contre moi, cela l'embarasseroit : & qu'enfin il valoit mieux que je me tufie, mais qu'elle se chargeroit de lui parler de mon Affaire; ce qu'elle fit. en effet avec bonté. Ma confolation fut d'avoir pu faire entrer la Reine en confidence avec moi, contre la conduite de celui dont je me plaignois. C'étoit une espece de vengeance que je prenois contre lui, de faire avouer les fautes à celle qui lui avoit donné toute cette faveur, par laquelle il pouvoit presque tout ce qu'il vouloit : mais, enfin, les dernieres actions du Ministre avoient eu le pouvoir de réparer fortement dans le cœur de la Reme les bleffures que ses infidelitez passées & journalieres y avoient faites.

Quand il eut chasse sa Niece, la Reine montra visiblement estimer sa conduite & ses sentinens: la fatisfaction qu'elle en reçut stattoit son Amour-propre, elle honoroit le choix qu'elle a-

Tome V. B voit



16;0. voit fait de lui autre-fois; trouvant qu'il la récompensoit de la patience qu'elle vouloit avoir alors sur ce qui lui pouvoit déplaire dans sa conduite: par ce service, elle se trouvoit paice de la constance qu'elle avoit eue à le maintenir contre les Peuples, le Patle. ment, les Princes, & ses Ennemis particuliers. Elle n'aimoit pas ses louanges, & ne pouvoit souffrir ceiles qu'on lui donnoit de la Paix, & de l'Eloignement de Melle, de Mancini, quoi qu'elle seule eut fait, & l'une, & l'autre; &, au lieu de les recevoir, comme lui étant dues, elle les renvoioit toutes au Ministre- Elle avoit néanmoins eu besoin de trouver des forces, pour combattre contre lui, lors qu'elle paroissoit entiérement soumise à la Grandeur qu'il tenoit d'elle, & l'avoit obligé, par la prudence, & par une conduite, mêlée de force & de douceur, à éxécuter ses volontez. Malgré toutes les répugnances, qui naturelle. ment se pouvoient rencontrer en lui, il est à croire que le Cardinal Mazarin, pour vaincre en ce Combat, eur besoin de toute sa Fidélité & de toute sa Raison; & qu'à leur défaut il eut befoin

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 25 foin encor de fe dire fouvent à lui 1659à même, que l'opposition que la Reine avoit témoignée contre sa Niece auroit dû apporter d'invincibles obstacles à fon Elévation; & que son resus, qui lui donnoit beaucoup de Gloire, le sauvoit même de beaucoup de honte, & des malheurs qui suivent d'ordinaire une Entreprise monstrueuse & trop hardie. Mais, lorsqu'il se vit forcé de donner une Femme au Roi, il lui étoit du moins comme nécessaire, selon les méchantes Maximes du Monde, divifer leur Mariage & leur Union, par une personne qui fut liée à lui par le Sang & l'Intérêt, afin de régner seul dans le cœur de ce Prince; & il est à louer encor, de ce que, malgré les Considérations de sa Fortune, il voulut en toutes ces circonstances satisfaire à fon devoir. Quand done on faisoir entendre à la Reine, que sans elle le Cardinal Mazarin ne se seroit pas avisé d'éloigner sa Niece de la Cour, & que c'étoit assez d'honneur pour lui d'avoir fait ce qu'elle avoit desiré qu'il fît, elle répondoit toûjours qu'elle étoit persuadée que cette Fille lui aiant déplu auprès du Roi, il l'avoit éloignée avec B 2 jole,

7659: Joie, & que la timidité n'avoit point de part à sa conduite; & , sur ce qui se disoit discrétement & en secret qu'il n'avoit pas été faché que le Roi eût desiré tout de bon ce qu'il n'avoit pu vouloir ni penser que par un mouvement passager, elle assuroit que par lui même, & par ce qu'il devoit au Roi, à elle, & au Royaume, il n'auroit jamais consenti à cet excès d'honneur dont elle disoit hautement, que la pensée seulement l'auroit dû rendre Criminel devant Dieu, & les Hommes. Voilà quelle étoit la bonté & la difcrétion de la Reine: quand ceux qu'elle considéroit lui manquoient, elle les excusoit, en comprenant que nul homme n'est parfait, & par grandeur de courage ne s'en plaignoit pas. Quand ils la servoient, elle leur donnoit des louanges, & quand ils faisoient de belles actions, par fes ordres, elle leur en laissoit toute la Gloire.

Le 25

Après ce grand Exploit, le Cardinal pattit le 25 de Juin : il s'en alla
au Bois de Vincennes, avec intention
d'y passer quelques jours & ne plus
revenir à Paris, pour delà s'en aller à
fon grand Voiage. Le Roi y vint de

Chane

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 29 Chantilli, & la Reine y alla le voir. 1639. Ils y résolurent de se rejoindre bientôt à Fontainebleau. Le Roi s'en rerourna dans sa Solitude, & le Cardinal revint le même jour à Paris, pour quelques. Affaires qui lui étoient survenues. Il partit enfin le lendemain 26, pour aller travailler à la Paix. La Reine s'en alla aussi le même jour à Pontoise saire une petite course de trois jours, tant par dévotion que par plaisir; c'est-à dire, à dessein de visiter les Carmelites de Pontoile, particuliérement la Mere Jeanne, Carmelite de grande réputation, Sœur du Chancelier. Elle visita aussi l'Abbaie de St. Martin du Milord Montaigu, qu'elle aimoit, & qu'ell considéroit particuliérement. fieur s'en alla à Saint Cloud , pour se divertir dans sa Maison, attendant le

quitoit quasi jamais.

La Reine étant revenue, elle reçut une Lettre du Roi, dont elle témoigna d'être sensiblement touchée. Ce même jour, ayant été visiter le Logement de la Reine future, j'eus l'honeur de la suivre, & me trouvai seule auprès d'elle dans la Sale des Antiques,

retour de la Reine sa Mere, qu'il ne

1659. où après avoir visité tous les Appartemens du Louvre, elle étoit enfin venue se reposer & s'asseoir. Elle me fit l'honneur de me conter ce qu'il y avoit dans la Lettre du Roi. l'étois à genoux auprès d'elle. Je lui dis que j'avois remarqué le matin qu'en achevant de la lire les larmes lui étoient venues aux yeux. Elle en demeura d'accord, & dans ce même sentiment elle me fit l'honneur de me dire avec éxagération, Le Roi est bon; &, répétant ces mêmes mots, elle me dit encor une fois, Je vous affure, le Roi est bon. La Reine alors me fit l'honneur de me parler des choses que cette Lettre contenoit. Par elle on voioit qu'il estimoit la résistance qu'elle lui avoit faite, & qu'il en avoit connu le prix. Il lui mandoit avoir une grande impatience de la voir, & qu'il ne pouvoit vivre content sans ce bonheur; qu'il avoit reçu une grande Lettre de Mr. le Cardinal, où il l'exhortoit à lire, & à apprendre son grand Métier de Roi, & qu'il étoit résolu de le faire. En cela le Cardinal avoir des Sentimens bien différens de ceux du tems passé; mais, le Roi étant en âge

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 31 âge de juger du bien & du mal, il 1659-vouloit peut-être par politique lui paroître vertueux, afin de gagner son

roître vertueux, afin de gagner son estime, parce qu'il s'imaginoit que la Paresse du Roi, qu'il croioit plus grande qu'elle n'étoit, l'emporteroit toûiours sur la Raison. Dans ce même moment, j'entrai avec la Reine dans de grandes matieres : elle me parla encor des inquiétudes, que l'affection du Roi pour Mlle. de Mancini lui avoient données, & combien cet attachement lui avoit causé de peine, & me conta aussi ce qui s'étoit passé sur ce chapitre entre le Roi & le Cardinal; mais, elle me parut persuadée que ce qui avoit été dit par ce grand Prince avoit été une éxagération de la douleur qu'il sentoit de cet Exil dont il étoit cause, pour consoler celle qui souffroit pour lui, & qu'il ne pouvoit pas satisfaire par des protestations de lui conserver toujours la place qu'elle avoit dans son cœur , plûiôt que par aucune espérance de lui en donner jamais une sur son Trône. La Reine donna au Cardinal les louanges qu'il méritoit, pour avoir fait son devoir en cette occasion. De là je repassai B 4

1959. sur la maniere dont il avoit vêcu avecelle, depuis la fin de la Guerre, qui n'avoit pas été accompagnée d'autant de zele, de fidélité, de respect, & de : devoirs, que dans les tems que sa Fortune dépendoit absolument de sa bonne volonté. Je touchai ses desfauts, sa trop grande puissance, & l'abus qu'il en avoit fait à son égatd; sur quoi la Reine entra en raison avec moi: &, comme je pris la liberté de lui dire, que je ne pouvois pardonner au Cardinal d'avoir si peu laissé de Puissance à celle qui lui avoit donné & conservé toute l'Aurorité dont il jouissoit, elle me dit, Il a une légitime Excuse; car, il scait que je ne me soucie pas d'en avoir. Je lui répondis, que par cette même raison, il devoit avoir eu plus de soin de la faire obéir & considérer. Elle rougit là dessus, & me regardant fixement, elle me fit l'honneur de me dire, Vous avez raison; &, changeant de discours, elle me fit connoitre que ces véritez, pour les trop sentir, lui faisoient de la peine à entendre. Mais, connoissant aussi, qu'elles ne lui pouvoient être dites que par le sentiment d'une affection & d'une

à l'Histoire d'Ainne d'Autriche. 33 d'une sidélité bien véritable, & par 2653 d'une stande consiance que j'avois en sa discrétion, elle m'en sque gré, & me le témoigna avec beaucoup de bonté-

On m'avoit dit depuis quelques jours, qu'il y avoit auprès du Roi de jeunes gens, qui travailloient à la dé truire, & à diminuer en lui les sentimens de tendresse qu'il avoit pour ellé. Je lui apris ce que j'en sçavois. Elle me fit l'honneut de me répondre, pleine d'une confiance entiere en l'Amitié de ce Prince, qu'elle n'en croioit rien, & qu'elle étoit persuadée qu'ils n'auroient pas même ôlé lui nommer fon Nom. De cette maniere elle avoit raifon à fon égard; mais, peu aptès, . il falut néammoins qu'elle s'inquiétât d'une chose qui la touchoit sensible» ment. Made. de \*\*\*, Belle-Mere du Comte de \* \*\*, la fit avertir que son Gendre étoit entré dans la confidence du Roi, sur l'Affection qu'il conservoit encor pour Mile. de Mancini. La Reine, comprenant que ce reste d'Attachement pouvoit du moins s'opposer au Repos de l'Infante, le fit sçavoir au Cardinal Mazarin à St. Jean de Luz. Il en parut aussi rouché que la Reine,

Mémoires pour servir

1659.& fit son devoir avec beaucoup de zêle, de fidélité, & de courage: il en écrivit au Roi fortement, en des termes qui lui devoient infinuer un grand mépris pour celle dont il se souvenoit. Le jeune Confident fut peu après éxilé, par les Conseils de la Reine & du Ministre; &, lors que le Cardinal Mazarin méritoit des louanges infinies. des véritez qu'il avoit écrites à son Maitre, je l'entendis blâmer par ceux qui s'intéressoient à la petite Disgrace de ce Seigneur. Comme on ignora la cause dans le Cabinet, ceux qui pestent toujours de tout firent de grandes Histoires fabuleuses sur cette Avanture; & j'eus sujet de connoitre en cette occasion, comme en plusieurs autres, que les Princes & leurs Ministres sont souvent blamez injustement. Le Roi, se laissant conduire à la Raison, comprit, malgré ce qu'il fentoit pour Mlle. de Mancini, que ceux qui pour se mettre bien avec lui vouloient entretenir sa Passion, ou plûtôt son Amusement, n'aimoient pas la Gloire; & que la Reine & le Ministre, qui lui disoient la Vérité, étoient les seuls qu'il devoit croire. Ce fut

### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 35

fut ce qui l'obligea de suivre leurs 1559. Conseils: il les trouva conformes à ses propres intérêts; &, sans écouter les foibles meuvemens de son cœur, qui le portoient quelquefois à vouloir paier par sa tendresse, celle qu'il croioit que cette Fille avoit pour lui , il prit le parti qu'il devoit prendre, & la Reine qui me fit l'honneur de m'en parler me parut fort satisfaite de lui. Je connus aussi alors combien elle étoit pleinement contente du Cardinal-Mazarin. Par les choses qu'il mandoit au Roi, il faisoit voir clairement qu'il auroit eu horreur de pouvoir être soupçonné de manquer de fidélité, & à lui & à elle : il parloit fort positivement de la folie de sa Niece, qu'il paroissoit desavouer. Il le souhaitoit alors véritablement, parce que depuis son éloignement elle témoignoit le hair encor davantage. La Reine, en pardonnant à son Ministre, la condescendance qu'il avoit eue à Lion pour les emportemens de cette Fille, se consoloit de penser, en se moquant de la jalouse qu'elle fit voir au Roi, en lui reprochant l'agrément qu'il eut pour la Princesse Margueritte, qu'au moins le B 6 Subit

36

1659. subit changement de ce Prince en saveur de l'Infante, feroit voir à toute l'Europe qu'il n'avoit desiré pour Femme que des personnes qui par leur Naissance & leur Grandeur pouvoient lui convenir en cette qualité; & qu'ayant même chois si promptement ea tuite celle qui méritoit d'être présérée à toute autre, il étoit impossible qu'on pût jamais le soupconner d'avoir voulu penser tout de bon à récompenser si hautement les empressemes passionnez de Mile, de Mancini.

Le Roi & la Reine s'étant rejoints à Fontainebleau, ils parurent en bonne intelligence. La Reine étoit contenue d'avoir fait son devoir, & le Roi étoit triste d'avoir perdu ce qu'il aimoit; mais son chagrin, combatu par sa Raisson & sa Vertu, se dissipa peu à peu en se divertissant souvent malgré lui, & en s'occupant comme il sit au soin de faire faire de belles livrées pout son Mariage.

Quelque tems après, Leurs Majestez partirent de Fontainebleau, en intention de rejoindre le Cardinal, pour aller achever ce grand ouvrage après lequel l'Europe soppiroit depuis long-

ems.

#### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 37 tems, qui étoit la Paix entre les deux 1659. Couronnes, & le Mariage du Roi avec l'Infante, dont les suites pouvoient produire de grands événemens, veu le malheur du Roi d'Espagne, qui n'avoit que deux Princes, qui n'étoient pas sains, & qui ne faisoient que de naître. Le Cardinal avoit envoyé ses Niéces disgraciés à la Rochelle, & à Brouage; &, quand la Cour allant à Bourdeaux s'approcha du lieu où elles étoient, le Roi souhaita de voir en passant Mlle, de Mancini. La Reine n'y résista point: elle la laissa venir, je pense, à Cognac. J'ai oui dire que cette Entrevue fut encor sensible, & qu'il y eut quelques larmes répandues de part & d'autre. Le Roi néanmoins continua son chemin, & la Niece s'en retourna dans le lieu de son Exil. Là finit le Roman; car, depuis cet honnête rendez-vous, les choses changes rent, & le Roi trouva dans la Grandeur, la Beauté, & la Vertu de l'Infante d'Espagne, de quoi se consoler de la perre de Marie de Mancini, Mais, dans le vrai, il y eut un tems, comane en effet le Cardinal Mazarin le die à la Reine après la Paix, que le Comte

B 7

1659. de \*\*\* avoit eu la confiance du Rol
fur la Paffion qu'il avoit pour elle; &
fi cette Intrigue, qu'il ne fçavoit pas,
n'avoit été découverte, le commerce
de Lettres qu'il entretenoit auroit été
capable de fortifier tellement le Rol
dans la prémiere réfolution qu'il avoit
prife, qu'ils n'auroient jamais pu le
faire confentir au Mariage qu'ils venoient de conclure: & je fentis un
véritable plaifir, quand la Reine me
dit que j'avois été bien avertie.

L'Entrevue des deux plus grands Rois du Monde, qui se devoit faire sur la Frontiere de leurs Etats, me donna envie de faire ce Voiage, & quand la curiolité n'auroit pas été en moi pour cette fois plus forte que la paresse, la bonté avec laquelle la Reine me témoigna desirer que je le fisse, & dit à la Duchesse de Navailles, destinée à être Dame d'Honneur de la nouvelle Reine, qu'elle lui feroit plaifir de m'y engager, m'auroit fait accepter les offres qu'elle me fit alors de me mener avec elle. Je m'engageai à cette grande course, & nous partimes pour cet effer quelque tems après la Cour. Je suivis Madame de Navailles

å l'Histoire d'Anne d'Autriche. 39

vailles à Niort, dont elle étoit Gou-1659è vernante. Notre intention étoit d'aller bientôt après rejoindre la Reine, qui étoit alors à Bourdeaux; mais, le Mariage du Roi aiant été retardé jufques au Printems, la Cour, pour s'occuper agréablement, alla passer l'Hiver en Provence. Pour moi, qui aime le repos, je ne voulus point m'exposer à la fatigue de ce grand voiage; je demeurai avec mon Amie, & j'y passai près de sept mois.

Le Maréchal de Grammont avoit été choifi pour Ambassadeur Extraorétinaire vers le Roi d'Espagne, pour aller en poste demander l'Infante de la part du Roi-Beaucoup de Personnes le suivirent en cette celebre Course. Mon Frere sur du nombre, que la cue riosité y mena comrae les autres. Pendant mon séjour à Niort, je reçsis de lui la Relation de ce qui se passa en cette occasion, qui me parut propre à placer dans cet Ouyrage. Elle étoit telle.

LET:

1659.

# ETTRE

DE MON. FRERE, ALORS
ABBÉ DU MONT-AUXMALADES, ET CONSEILLER AU PARLEMENT:
DE ROUEN.

De Ma-" MONSIEUR le Maréchal ar-drid, le". riva ici le Jeudi seizieme de ce at Ocas mois, environ deux heures apies " midi, aiant couché au Bourg d'Al-, cobendas, qui en est à trois pe-, tites lieues. Encore qu'il fut bien , aise de faire voir qu'il venoit en , Courrier sur une Mule fort vîte, que Don Louis de Haro lui avoit , donnée, & que nous partissions , toujours à la pointe du jour, la " quantité de Chevaux & de Mulets , qu'il avoit à sa suite l'obligeoit à faire , de petites journées, le Soleil étant fi ,, grand , qu'il étoit même impossi-, ble de le souffrir passé midi , entre , les Rochers & dans les Plaines de , fertes de la Castille; car, il n'y a , que

d l'Histoire d'Anne d'Autriche. 41 , que quelques Oliviers par ci par là, 16593 » qui ne donnent pas grand ombra-,, ge.

» Il y avoit toujours eu un Alca ", de, qui avoit accompagné M. le » Maréchal . & avoit eil soin des ,, Logemens. A Burgos , on l'a: » voit reçu avec de grandes démonf-,, trations de joie, aussi bien que dans les autres lieux où il avoit passé: » mais, je ne puis parler de cela, , non plus que da Jeu des Taureaux , qu'on lui donna en cette Ville là; ,, car je n'y arrivai que la nuit du ,, jour qu'il s'y étoit arrêté, aiant ,, été obligé de prendre la route de . Pampelune.

" A Alcobendas, le Roi lui en-", voia un Lieutenant de ses Gardes, qui est Introducteur des Ambassa-, deurs, & l'un de ses Mayordomes, " qui lui apporta un Présent fort ga-" lant de Peaux d'Espagne,

", Gans, de Pastilles, de Gobelets, Barrie-, & autres curiofitez. Barrieres vo- resétoit ", tre Ami, vêtu à l'Espagnole, & en Es-,, deux ou trois Espagnols, l'y vin-pagne,

,, rent voir, & le matin du Jeudi é- de la ,, tant partis devant le jour, nous mart de .. vin- Prince

42 Memoires pour servir

1659 " vinmes diner à une demie lieue. "> Le Roi y envoia le Lieutenant du " Maitre des Postes, avec quelques Courriers & huit Postillons couyerts de Cliquant, & quantité de " Chevaux de Poste, dont il y en a-." voit huit avec des Selles & des " Brides du Roi, où il y avoit de la dentelle d'argent. M. le Maré-, chal les fit distribuer à environ au-» tant de gens que nous étions sur " une Liste qu'il avoit envoiée. Tout " le monde étoit fort brodé, hor-" mis les Abbez de Feuquieres, de Villiers, de Castelane, & moi, qui n'avions que du Velours noir. Entre autres . M. le Maréchal , M. » le Comte de Quincé, de Thou-» longeon, de Guiche, de Louvigni, le Marquis de Noirmoutier, le Chevalier de Charny Fils\* de M. le Duc d'Orleans & de Louison . , Manicamp, Fremanteau, le Sr. de Beauvais, Flamanville, Vessai Fils du Président Girou de Dijon, qui. " veut efficer par son changement de Profession & de Nom la mémoi-" moire de la mort de son Pere, " Courcelles & Magalotti Capitaines

aux

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 43 , aux Gardes, Gontery qui étoit ve-1659 " nu nous joindre à Alcobendas , & . " même Maridat & Bazin Confeil-" lers, l'un au Parlement de Paris, " Pautre au Châtelet, qui avoient de ", l'argent sur leurs habits; outre tous les Gentilshommes de M. le Maré-» chal, qui étoient fort lestes : & » toute cette Broderie, & toutes ces " Plumes, faisoient un fort bel effer à " Cheval. Nous partimes un peu ", plûtôt qu'il ne falloit, & nous at-, tendimes longtemps à l'entrée de " la Ville, qui n'est pas proprement " une Ville, car il n'y a que des murs de Bauge. Tout le bagage étoit demeure à Alcobendas, en forte, qu'il n'y avoit pas un Valet. En-» fin, quand on nous vint avertir " qu'il étoit tems d'entrer, nous en-" traines au petit galop, & nous trouvames toutes les Ruës pleines. ,, de Peuple, & de Carosses rangés , le long du chemin qui étoit fort » long; car on nous fit entrer par " un endroit par où il falloit traverser " toute la Ville. Je ne scaurois mieux , comparer cette Entrée, qu'à celle

, des Polonois; car, il y avoit à

44 Memoires pour fervir

1659., proportion autant de foule qu'à Paz-», ris: & même ce qu'il y avoit de plus beau, c'étoit que comme il y avoit des balcons à toutes les fenetres, & qu'elles étoient occupées par toutes les Dames de la Ville, ce-» la faisoit un plus bel effet que les , Echaffauds que l'on fair dans les , Rues de Paris. Nous fimes tout » le chemin qu'il y a jusques au Pa-, lais, moitié au galop. & moitié au , trot, la plus part du tems le Cha-, peau à la main, les huit Postillons , devant, M. le Maréchal immédia. » tement après , & tont le reste en , confusion, sans pourrant trouver » aucun embarras; car la Calle Major grande , par où nous passions est fort large, Rue. " & tous les Carosses étoient en haye. Nous arrivames en cet ordre , avec " les cris & les applaudissemens de " tout le Peuple au Palais du Roi. » Quand le Roi même y fut venu en » personne querir l'Infante, il n'y eut », pas eu plus de monde sur son passa-" ge, & je croi que le reste de Ma-, drid étoit desert. Pour continuer , donc cette Relation., nous arriva. mes dans la Place qui est devant le . Palais

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 45 e, Palais qui nous parut fort belle, & 1659. , & fort grande. Elle étoit pleine , de Caroffes, comme toutes les Fe-, nêtres de la face du Palais l'étoient , d'Hommes & de Femmes. C'est » un fort grand Corps de Logis entre , deux Pavillons, dont la couverture " est en forme de Clocher. Il y 2 ,, environ trente & un ou trente deux , Fenêtres à chaque étage , & toutes , avec des balcons: ils en embellif-., fent la structure qui n'est pas fort " belle de soi. Ce qu'il y a d'extra-" ordinaire, c'est qu'il n'y a point de " Cour on les Caroffes puissent en-, trer, & tous ceux qui y vont en-, trent dessous une voute par deux " Entrées, & où il en peut tenir huit ou dix. Nous descendimes de Che-" val en cet endroit , où l'Amirante , de Caftille , qui se nomme D. Hen-, riques, de la Maison des Rois de , Castille , & qui est le Seigneur le ,, plus galant de la Cour, vint rece-, voir M. le Maréchal. De cette youte nous montames dans un " grand Portique, qui est un des cosi tez du Palais. Il est composé de

, deux Quarrez de Batimens en for-

46

1659 " me de Cloitre ; au milieu desquels " il y a un fort grand Escalier tout " ouvert, & qui occupe toute la largeur d'un des corps de Logis, qui est au milieu des deux Cours. Il " reçoit le jour des Portiques des deux . " Cloitres; car il y en a tout autour, " tant en bas qu'en haut, de tous les " Corps du Logis. Tout cela étoit aussi plein que le reste de la Ville, ,, & par tout on jetoit de grands cris " fur nos Plumes & fur nos Rubans, , jusques là même que les Femmes; " qui se trouvoient sur notre passa-" ge, ne faisoient point de scrupule de les arracher. Nous montames ", ainsi au travers de quelques Halle-, bardiers seulement; car il n'y a pas » de Régiment des Gardes à la Porte " comme en France. Nous entrames dans quantité de Pieces fort lambrissées, & pleines de Tableaux; " car on ôte ici en la plupart des en-» droits toutes les Tapisseries des » Chambres dans l'Eté. Nous alla-" mes donc par des Galleries & des " Salons pleins de quantité de Statues. Nous arrivames enfin dans une grande Salle où étoit le Roi.

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 47

5. Le défaut, que j'eus le loisit de 1656;
5. remarquer devant que d'y entrer;
5. sut que toutes ces Piéces là sont fort
5. obscures: il y en a même qui n'ont
5. point du tout de Fenêtres, où qui
6. n'en ont qu'une petite, & d'où le
7. jour ne vient que d'enhaut, le ver8. re étant sort rare en Espagne, & la
8. plupart des Fenêtres n'aiant point de
8. vitres.

", Il faut avoüer que la maniere " dont le Roi donne Audience en » France, est la chose du Monde la plus " pitoyable, au prix de celle dont on reçut M. le Maréchal. A chaque Piece que nous passions, il y avoit ,, des gens en Haye, & dans la Salle » il y avoit au milieu deux rangs de " Bancs couverts de Tapisserie, pour " empêcher la foule & pour laisser le passage libre, & au bout il y en a , voit encore un autre rang en croix ; , le long de cela étoient tous les gens » de qualité d'un côté & d'autre; " mais, comme ils sont tous habillés. de même & fort simplement, les Grands ne paroissoient plus que les , autres , qu'à cause qu'ils étoient-,, converts, & il y en avoit environ1659., vingt. Le Roi étoit debout avec un , Habit fort simple, & fort semblable a fes Portraits, sous un Daiz d'une 33 riche Broderie d'Or & d'Argent. , En entrant, nous nous féparames " la plupart des deux côtez. " que M. le Maréchal entra, le Roi mit la main au Chapeau. , qu'il approcha de plus près, , ne branla plus, & quand M. le Ma-, réchal ôta fon Chapeau de tems en , tems, & qu'il présenta sa Lettre, , il demeura toujours immobile, & ne remit la main au Chapeau que quand M. le Maréchal s'en alla. "Un peu auparavant que de partir. , il nous fit signe, à ceux qu'il avoit , mis fur fa Lifte, & nous allames tous saluer le Roi l'un après l'au-, tre, comme à l'Offrande ; M. le Maréchal nous nommant tous dans , le moment que nous nous baiffions.

,, A gauche de cette Sale, il y avoir nune Porte à jour, où étoient la Reine & les deux Infantes. Au , fortir de là, nous allames dans l'Apartement de la Reine, où nous , trouvames aussi une foule fort gran-, de

à l' Histoire d' Anne d' Autriche. 49 » de; car, comme les Hommes ne 1659. » les voient quasi point, beaucoup » prirent cette occasion - là pour y en-" trer. La Reine & les deux Infan-» tes étoient au bout de la Salle aussi » fous un grand Daiz, & fur une Ef-" trade couverte d'un grand Tapis. so La Reine n'a que vingt-quatre ans, » & l'Infante environ vingt. Elle est » coeffée de la maniere dont on la dé-" pe'nt; & le Guard-Infante est enco-» re plus grand qu'on ne le figure: » sans hiperbole, la Reine & l'Infan-» te, se touchant de leurs Vertuga-» dins, tenoient tout l'espace du Daiz; » si bien que la petite Princesse n'étoit " que sur le bord de l'Estrade. Tout » ce que je puis dire de la nôtre, or c'est qu'elle est beaucoup plus belle » que tous les Portraits que l'on en » a vûs en France : elle a les veux », bleus, pas trop grands , mais fort , brillans & fort agréables, & ils pa-» roissent pleins de joie. Elle a le , front grand, & comme sa coeffure , le découvre fort, cela lui fait pa-,, roitre le visage un peu plus long ,, qu'il ne paroitroit sans doute, si ,, elle avoit quelques cheveux abatus. Tom. V.

1659. » Son nez est aslez beau, & point » trop gros. Elle a la bouche belle, » & fort vermeille : elle a le teint » parfaitement beau; elle est fort » blanche, elle a les joues grosses par enbas, & met du rouge, mais » pas tant que le reste des Dames. Ses cheveux font d'un blond admi-» rablement beau; mais ceux qu'elle \* poli-, avoit ce jour-là étoient postijos \*, re-» nouez avec quantité de Rubans. ches. " Elle n'est pas grande; mais, elle , paroit affez bien faite dans fa taille. M. le Maréchal fut quelque tems ,, couvert en parlant à la Reine; mais, , après qu'il eut satisfait à la Dignité ", du Roi notre Maitre, il se décou-, vrit: & quand il fut faluer l'Infante, il demeura toujours découvert tout le tems qu'il lui patla. Compliment qu'il lui fit a été trou-» vé fort galant : il lui dit que la » Lettre de la Reine, son silence, & » son respect, lui témoigneroit mieux » quel étoit le sujet de son Voiage, , que toutes les paroles qu'il lui pou-, roit dire. Tous ces Messieurs mont , dit ici, qu'on avoit voulu voir com-, me on avoit traité M. du Maine, , quand

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 51. o quand il alla demander notre Reine, 1659. " & qu'on avoit voulu en faire davan-39 tage. Nous saluames après cela la " Reine, & les deux Infantes, c'est » à dire, avec une grande Révéren-» ce, en baisant ou faisant semblant » de baiser la Robe. Ce que je re-» marquai de plus extraordinaire fut " qu'il y avoit auprès des Dames du », Palais qui sont toutes, ou Filles, » ou Veuves, ( car il n'y a pas une , Femme mariée qui y loge,) quan-, ti:é d'Hommes couverts, qui n'ô-» térent pas même leurs Chapeaux , quand M. le Maréchal entra. , croyois d'abord qu'ils fussent tous , Grands; mais, on me dit que , chaque Dame pouvoit dans ces " jours solemnels donner place à deux ,, Galans, qui se pouvoient couvrir , devant la Reine même; & la raison , qu'ils m'en (donnérent fut , qu'on , les jugeoit être tan embevecidos, fi , attentifs à voir leurs Dames, si , enivrez & & étourdis de leurs char-,, mes, qu'ils n'avoient point d'yeux " que pour elles, & ne voioient rien de ce qui se passoit devant eux.

,, Au fortir de là , un Grand d'Espa-C 2 ,, gne 32 Macmous pour jetois ren32 contré, & à qui j'avois parlé El33 pagnol, m'emmena dans son Car34 rosse au Logis destiné pour M. le
35 Maréchal, où je suis logé avec la
35 plúpart de ceux qui sont venus a36 vec lui. Il y a les plus belles Ta37 pisseries du Monde, & nous som38 mes traités aux dépens du Roi.
38 Tous les matins, on nous vient
39 offrir du Chocolat, qui est le régale
30 de ce Païsci.

de ce Païs-ci.

Tous les Grands font venus voir

Me le Maréchal, & nous avons été

déjà chez l'Amirante de Castille,

chez le Duc d'Alve, le Marquis de

Leganez, & le Marquis de Liche

Fils de Don Louis de Haro, qui a

la plus belle Femme d'Espagne,

que nous avons vûe le Samedi

dixhuitieme.

35 dixhuiteme.
36 Toutes les Mailons de ces Gens37 Toutes les Mailons de ces Gens38 font propres, & pleines de gran39 de quantité de Tableaux & de Ca30 binets, & font bien plus belles par
30 dedans qu'elles ne paroiflent par de31 decans qu'elles ne paroiflent par de32 quelques uns de nous, voir diner
33 quelques uns de nous, voir diner
34 Reine, qui dinoit feule, l'Infan35 te

à l'Histoire d'Anne d'Autriche \$3 , te ne dinant jamais avec elle en 1659. , public. Il y avoit seulement cinq , Dames, & quelques Duegnas habillées de blanc. Les Menines sont ,, celles qui n'ont point de Chapins, . comme les Menins sont les Fils des ,, Grands ou des Titulados, qui fer-", vent de Pages, & qui ne portent , ni Manteau , ni Epée. Elle est ,, servie avec un grand respect, peu ,, de gens y entrent , te il nous fal-, lut une grande faveur pour demeu-,, rer auprès de la porte. Quand on ,, lui porte à boire, c'est un des Menins qui porte le verre à une des , Dames, qui se met à genoux aussi bien que le Menin , & de l'autre , côté il y en a encore un à genoux. ,, qui lui donne la Servierte. Vis à vis d'elle il y en a aussi une, comme la , Dame d'Honneur en France. Le " Duc d'Aurante, Grand d'Espagne, " étoit debout couvert, auprès d'une , des Duegnas; mais, quand la Rei-, ne se leva, il se découvrit, & se

, tet retira auprès de nous.
, Le Dimanche dixneuvieme, nous
, fumes avec M. le Maréchal entendre
, la Messe du Roi qui tenoit Chapel-

54 - Memoires pour servir .

\$659., le. Ce jour là, M. le Nonce, , l'Ambassadeur de l'Empereur, & , celui de Pologne, y vinrent. Ils , attendirent quelque tems dans une Antichambre, où peu de tems a-» près le Roi vint pour s'en aller dans , sa Chapelle. En passant, il y eut , trois Femmes, qui se mirent à ge-, noux & lui présentérent des Mé-» moriaux: il s'arrêta pour les écou-" ter; &, ians branler non plus qu'une Statue, il les prit. M. le Nonce le suivoit au milieu de l'Ambas-" fadeur de l'Empereur & de M. le Maréchal. Il se fut mettre sous " une Courtine de Damas, du côté " de l'Evangile, les Ambassadeurs de , Rome, Empire; France, & Polo-,, gne, étoient affis de l'autre côté, " & un peu au dessous, du côté de " l'Epitre: & du même cô é du Roi, , mais un peu plus bas que les Am-, bassadeurs, s'assirent & se couvri-, rent auffi bien que les Ambaffa-, deurs, huit ou dix Grands qui s'y. , trouvérent. Au Jubé du bout é-, toit la Musique, qui fut fort bonne, & au dessous étoient trois petites , Niches où étoient , la Reine , les deux

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 55 , deux Infantes , & le petit Prince, 1659. » qui n'a que vingt-trois mois. Le » Roi sortit de là en même otdre so sans rien dire à M. le Maréchal, » ni à personne, & nous nous en » allames de là diner chez M. l'Ami-» rante. Nous y trouvames une gran-» de Table, où la plupart des Grands 3. d'Espagne, & des Titulados, s'assi-» rent d'un côté, & nous de l'autre. » On compra quatre-vingt fix Person-» nes, & pour les Plats il étoit im-» possible de les compter : les uns » difent cinq, les autres sept & huit . » cens Plats. Au fortir de la Table, » il y eut Musique de Voix & d'Ins-, trumens, c'est à-dire de Harpes & » de Guitarres. Nous enmes ensuite la Comédie avec des entremets de " Farce, & de Balet, & de Femmes a-» vec des Castagnettes. Enfin, le Ré-" gale fut complet, & nous n'en re-, vinmes que le soir. " Le Lundi vingtieme, le Sécrétaire , d'Etat Don Fernando Ruiz de Con-,, treras, apporta à M. le Maréchal , les Lettres du Roi & de la Reine

", d'Espagne, & de l'Infante; si bien ,, que depuis ce jour-là qui fut hier, Memoires pour servir

1659. 3 nous croions avoir une Reine. Un
3 Cordelier en grande réputation de
3 Sainteré, qui est toujours dans le
3 Palais, étant venu voir M. le Ma3 réchal, lui a dit, qu'il l'avoir ce
3 matin traitée de Majesté, & qu'elle
3 sétoit mise à rire. Nous devons
3 avoir aujourd'hui l'Audience de
3 Congé, & on croit qu'il y aurà Co3 médie au-Palais.

27 avoir aujourd'hui l'Audience de 
28 Congé, & on croit qu'il y aura Co29 médie au-Palais.
20 pepuis ma Lettre écrite, nous
20 avons été à l'Audience de Congé;
20 qui n'étoit point dans le même lieu,
21 ni en public. Le Roi a dit à M.
22 le Matéchal, qu'il étoit bien aife
23 de l'avoir vû en cette occasion, qu'il
24 avoir toujours our parler de lui, &
25 qu'il se pouvoir assirer de son Amité. Je pense même qu'il lui a dit
25 qu'il avoir tonjours bien traité les
26 Espagnols. C'est en dire beaucoup
27 pour une Statue. Quand le Com28 te de Guiche, & le Comte de Lou29 vigni, ses Enfans, l'ont salué, il

\* Beau , a dit , buen Moço \*.

Garçon. , Au fortir de là , nous avons été
, prendre congé de la Reine , & de
, l'Infante. Elle n'étoit pas fous le

Daiz, comme l'autre fois, mais

con-

## à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 17 'n contre les Fenêtres, afin que tou- 1659. , tes les Dames fussent de son côté.

M. le Matéchal a fort pressé l'In-, fante de parler; mais, à tout ce " qu'il lui a pû dire, elle n'a jamais

, rien répondu, finon, Diga a la , Reyna mi Segnora, y my Tia, que 3) yo estare stempre rendida a sus pies \* \* Dites à 1) y avoit environ une douzaine de ma Da. Dames , dont il y en a quelques unes me & ", d'affez belles. Le meilleur de tout, ma Tan-, & que je vous garde pour la bonne te, que , bouche, c'est la Comédie qui se toujours , vient de fame au Palais, à la lueur soumise , de six gros Flambeaux de cire blan- à ses , che seulement, qui sont véritable. pies.

, ment dans des Chandeliers d'Argent , d'une grandeur prodigieuse. Aux , deux côtez de la Salle il v avoit , deux Niches fermées de Jalousies. , Dans l'une étoient les petits Prin-

" ces & quelques gens du Palais, & , dans l'autre qui étoit vis à vis étoit , M. le Maréchal. Le long de ces 3 deux côtez étoient seulement deux

grands bancs couverts de Tapis de Perfe. Les Dames, environ au nombre de dix ou douze font ve-

, nues s'affeoir fur ces Tapis , d'un

50 Memoires pour servir

1619. » côté & d'autre, le dos appuié con. ,, tre le Banc. Derriere elles , du " côté des petits Princes, & fort loin , au bas, devers le lieu où étoient , les Comédiens, & quasi derriere " eux étoient quelques Seigneurs de-" bout, & il n'y avoit qu'un Grand!, , de l'autre côté où étoit M. le Ma-, téchal. Nous autres François é-, tions aussi debout derriere le Banc, », où étoient appuiées les Dames. Le , Roi , la Reine , & l'Infante sont , entrez après une de ces Dames, qui portoit un Flambea En entrant , il ôta' son Chapeau à toutes ces , Dames, & puis il s'est assis contre , un paravant, la Reine à sa main gauche, & l'Infante aussi à la gau. » che de la Reine. Pendant toute la " Comédie, hormis une parole qu'il a », dite à la Reine, il n'a pas branlé , ni des piés, ni des mains, ni de la », tête ; tournant seulement les yeux » quelque fois d'un côté & d'autre . », & n'aiant personne auprès de lui gu'un Nain. Au fortir de la Comédie, toutes ces Dames se sont " levées, & puis après sont parties , une à une de chaque côté, & se

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 50 , joignant au milieu comme des Cha- 1616. , noines, qui quittent leurs Chaises , quand ils ont fait l'Office. Elles se font prises par la main, & ont fait leurs Révérences, qui durent un demi quart d'heure, & les unes après les autres, sont sorties, pendant 5, que le Roi a été toujours décou-, vert. A la fin il s'est levé , & a fait lui même une Révérence rain fonnable à la Reine, la Reine en , a fait une à l'Infante, & se prenant aussi, ce me semble , par la main, elles s'en sont allées. Voilà ce que j'ai pu ajouter à ma Relation. Le , Roi d'Espagne vient d'envoier ce , foir à M. le Maréchal un Cordon. ,, de Diamans qui est fort beau, que nous estimons vint mille écus & , plus.

Je reçus encore à Niort une seconde Lettre de mon Frere, qui m'aprenoit la mort du second Prince d'Espagne; ce qui sit craindre au Maréchal
de Grammont, que son Voiage n'este
une sin distérente de son commencement; mais, l'état où étoit ce Roi
l'obligea de consirmer sa parole, &

C 6 d'ache-

### 60 Memoires pour servir

1659. d'acheter la Paix par l'Infante.

Pendant le Gjour que le Roi fit en

Provence, lors qu'il étoit à MarGille.

Provence lors qu'il étoit à Marseille, le Duc d'Orleans étant à Blois y mourut en fort peu de jours. Ce Prince méritoit d'être regretté, tant par ses bonnes qualitez, que pour être Fils du Roi Henri le Grand, dont la mé moire doit être toujours chere aux François. On peut croire que sa Mort fut précieuse devant Dieu; car, elle fut précédée par une vie picuse & chrétienne, accomppagnée d'une véritable contrition de ses péchés. Il accompagna ces vertus, à l'éxemple du feu Roi ion Frete, d'une grande fermeté d'Ame, & il envisagea la mort sans frayeur ni sans foiblesse. Le repos, dont il jouissoit depuis sa retraite, n'avoit pas contribué à sa santé: au contraire, il étoit vielli & changé, il avoit autrefois été le Chef de toutes les Factions & Caballes, qui de son tems avoient été faites sous son Nom contre le Cardinal de Richelieu. Ce Ministre avoit pensé périr souvent par ses Entreprises; mais, le bon naturel de ce Prince l'avoit toujours empêché d'en venir à la conclusion, par ce qu'il

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 61 qu'il étoit bon, & qu'il ne voulut ja- 1619. mais consentir à répandre le sang de fon Ennemi, ni faire aucune Action de violence. Sa Cour autrefois étoit remplie de plusieurs Seigneurs du Roiaume, qui tous vouloient avoir l'honneur d'être à lui, parce qu'il étoit présomptif Héritier de la Couronne, & que l'Abaissement, où étoit réduit le feu Roi son Frere, le relevoit infiniment; mais, toute cette Gloire étoit passée. Celle, qu'il avoit eue pendant la Régence, dont j'ai fait de grandes & amples Descriptions , l'étoit ausi: il ne lui en restoit que le facheux souvenir de la Vanité de ses Pensées, & de l'inutilité de ses Actions. Depuis le mauvais succès de ses malheureuses Entreprises, il étoit demeuré dans un certain état de disgrace, qui fait compter les Hommes au rang des morts, avant qu'ils le soient en effer; mais, il est à présumer qu'il vit de la Vie des Justes, & que sa Pénitence & les Aumônes qu'il faisoit dans sa solitude de Blois, lui donnent dans l'éternité une place qui vaux beau-

daine dont il s'étoit veu environné.

### 62 Memoires pour servir

Le Roi & la Reine mêlérent, au regret qu'ils eurent de sa mort, le souvenir des choses passées, & il fut cause que leur Deuil ne fut pas excesfif. Mademoiselle en fut fachée; car, la perte d'un tel Pere, doit toujours être sensible : mais, les Procès qu'elle avoit eus contre lui, & le peu d'application qu'il avoit eue à la bien marier, diminuérent un peu sa douleur: & la constance, qu'elle eut à soussfrir ce malheur, étoit moins un effet de fa vertu, que de son indifference. Madame vit la perte, & il est à croire qu'elle la sentit beaucoup; mais, cette Princesse étoit si destinée à n'être comptée pour rien, que ses larmes ne le furent point. Mesdemoiselles d'Orleans, d'Alençon, & de Valois, ses autres Filles, étoient si lasses d'êire à Blois, & leur jeunesse leur faisoit sipassionnément desirer d'aller à Paris, qu'elles se consolérent aisément sans doute de voir finir leur Exil; quoi qu'apparament la mort de ce Prince fût le plus grand malheur qui leur pût arriver. Il le crut ainfi lui même ; car, dans ces derniers momens, jettant les yeux sur sa Famille, il cita en Latin à

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 63 un Pere de l'Oratoire qui l'assista à la 1659. mort, un Passage de l'Ecriture, qui

en représentoit la désolation.

Environ ce même tems,le Prince de Condé revint en France. Il alla trouver le Roi dans cette même Province, où il attendoit qu'il fût tems d'aller recevoir l'Infante, des mains du Roi d'Espagne son Pere, qui la lui devoit amener. Je n'étois pas alors à la Cour, c'est pourquoi je ne puis rien dire de particulier de cette Entrevue. Les deux Ministres, qui étoient sur la Frontiere, avoient été long-tems occupez à l'Accommodement de ce Prince. Celui du Roi vouloit le traiter comme un Ennemi qui avoit fait la Guerre au Roi, & ne desiroit point que la Protection des Etrangers lui donnât les Avantages qu'il demandoit. Eux, au contraire, le voulurent soutenir jusqu'au bout. Don Louis de Haro ne se voulut jamais rendre sur cet Article; & enfin, la Protection du Roi d'Espagne lui fut si favorable, qu'avec elle il fit son Accommodement, de la maniere qu'il le pouvoit souhaiter. Il revint donc glorieusement se jetter aux piez du Roi, qui, à ce gu'on

### Memoires pour fervir

1659. qu'on me dit depuis, le reçut avec beaucoup de douceur & de gravité. Mr. le Prince le trouva si grand en toutes choses, que dès le prémier moment qu'il put l'approcher, il comprit à ce qu'il parut qu'il étoit tems de s'humilier. L'éclat de la Jeunesse du Roi, & ce Génie de Souverain & de Maitre, que Dieu lui avoit donné, qui commençoit à se faire voir par tout ce qui paroissoit extérieurement de lui, persuada au Prince de Condé. que tout ce qui restoit du Regne pallé alloit être anéanti; &, devenant fage & modéré par ses propres expériences, il fit voir par fes Sentimens & sa Conduite, qu'il avoit pris un autre Esprit, & de nouvelles Résolutions.

qui fut incommode par l'excès du froid que nous y soufirimes, nous partimes Madame de Navailles, & moi avec elle, de cette pritie Ville aussi.

Le 30 Mars. Bénac, Marson du Duc de Navailles, qui est située dans l'entrée des Pirentes Mars.

nées. Nous attendimes en ce lieu le retour de la Cour, qui de Proven-

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 65

ce devoit prendre cette même route, 1660. pour aller, selon le dessein des deux Rois, sur la Frontiere conclutre la Paix.

Bénac est situé sur une élévation à l'entrée des petites Montagnes, qui plus avant se forment en de très gran-Il n'est pas loin de la Plaine de Bigorre, & il est à la vûe des Pirenées, & dont on voit les cimes couvertes de neige par les Fenêtres du Château. Il n'est pas tout-à-fait privé. des avantages du Païs-plat; car, le Bénageois contigu à la Bigorre est une assez agréable Vallée. De ce lieu on entre dans le profond des Montagnes, foit qu'on suive la piste des Vallées qui se forment dans ces affreuses Montagnes, soit qu'on aille par le grand chemin de Lourdes, qui est une Place forte à une lieue de Benac. Elle semble être placée du côté de la France pour en deffendre l'entrée & la fortie aux Espagnols, s'ils avoient l'audace d'y vouloir entrer de leur côté. Le Duc de Navailles a beaucoup de bien en cette Province : il est Seigneur du Lavedan, qui contient sept Vallées qui se forment dans le fonds, & sont remplies de plusieurs Châteaux & de Bourgs.

1660. Bourgs. Il me fut facile, en allant visiter leurs Terres, de contenter la curiofité que j'avois eue, de voir ces Païs, que la Nature a formez en ce lieu différens des autres. Je m'étois toujours imaginé que les Pirenées étoient des Montagnes desertes & incultes, où nulle beauté ne se pouvoit rencontrer, que celle qu'une affreuse solitude, jointe à leur prodigieuse hauteur, pouvoit leur donner; mais, je fus étonnée de voir l'agréable & l'horrible y faire un mêlange admira. ble de toutes les différentes beautez de la Nature. Il se forme d'espace en espace, dans ces hautes & monstrueuses Montagnes, de très belles Vallées. Si elles n'ont pas une assez vaste étendue, pour donner aux yeux le plaisir d'une vue lointaine, elles ont du moins cet avantage, que la vue en est bornée par mille objets différens, qui sont agréables à voir. Outre la beauté des Prez, on y voit des Bleds, des Vignes, des Lins, & de toutes les choses nécessaila vie. D'un côté, on voit une Montagne, dont la hauteur voisine du Ciel, couverte de Neige par en haut, ayant des Nuées qui

## à l'Histoire d'Anne d'Autriche. '67

fe forment à la moitié de la Monta-1660. gne ; & de l'autre on en voit de moins hautes, qui sont labourées & plantées de la même maniere que le sont les Colines d'autour de Paris : d'autres, qui portant sur leur front la même hauteur, sont jusques à la moitié aussi remplies de Verdure & de Paturage de Bêtes, & de bons Bleds, que les autres qui sont plus basses. Il y en a aussi parmi celles là d'incultes, & qui pour tout ornement n'ont que des Rochers affreux, qui donnent, par une certaine horreur qu'ils inspirent dans l'esprit, une admiration bien forte de la Puissance de celui qui est le Créateur de toutes choses. De ces Montagnes, & particuliérement des plus desertes, sortent plusieurs Torrens qui, tombant du haut de ces Rochers, coulent le long de ces Pierres noires, dont les Rochers sont formez, & font des Cascades admirables : le bruit en est agréable, & tout ensemble étonnant. Il y a dans toutes ces Vallées de beaux Villages, & de grands Bourgs fort peuplez. Les Eglises y sont bien servies; il y a plusieurs Prêtres: le Peuple y est néanmoins méchant; car,

ient les uns les autres, & se donnoient entre eux de petites Batailles.

leur Evêque, leur avoit deffendu d'en porter, à cause que souvent ils se tuo-

Dans ce Voiage que nous fimes pour visiter les beautez de ce Pais nous allames diner à Joncala, beau Bourg qui dépend de la Vicomté du Lavedan: nous y mangeames de bonne viande, mais particuliérement du Beure le plus excellent du Monde. Leurs Maisons sont belles. Ils ont de la Pierre, qui paroit tenir quelque nature du Marbre : ils disent que c'en est, mais qu'il est brutte. Quoi qu'il en soit, elle est belle & fait leurs Maisons fort propres, qui sont en dedans accommodées de Bois & couvertes

d'Ar-

l'Histoire d'Anne d'Autriche. 69 d'Ardoise; car ces Montagnes desertes 1660. sont pleines de Mines d'Ardoise, & on la tire de ces Rochers noirs qui les rendent si affreuses. De Joncala nous aliames coucher à Bossein, qui est un vieux Chateau, appartenant au Duc de Navailles, bâti fur le Sommet d'une demie Montagne. Je pense que c'étoit autrefois l'Habitation secrette d'Urgande la déconnue. C'est un Roc, qui est des plus inaccessibles : il forme en haut une Terrasse quarrée & grande, qui sert de Cour à ce Château, dont on découvre une Plaine des plus belles & des plus fertiles de cette Contrée; elle a plus de demie lieue de large & plus d'une lieue de long. Le Gave paste au milieu de la Plaine, qui sortant du profond des Montagnes, court avec une grande rapidité au milieu de cette belle Vallée. Elle est environnée des plus hautes Montagnes qui sont en cet endroit. Il y en a une qui, pour être fort droite & fort haute depuis le bas jusqu'en haut, est un peu séparée des autres : elle s'appelle le Pic de Midi. Celle-là n'est pas plus loin des Fenêtres du Château, que le Pont-neuf l'est du Louvre. De cette mêmc

1660, même vue on découvre six grands Bourgs qui sont au bas, ou sur les premieres hauteurs de ces Montagnes. Dans l'un de ces Bourgs il y a une Abbaye d'importance, & d'un grand revenu, bien bâtie, dont les Religieux sont d'une vie exemplaire : elle . s'appelle Saint-Seutin. Le Gave, qui arrose les Prez de cette Plaine les rend beaux: il y a par tout des Vergers bien plantez, dont les Fruits à ce qu'on nous dit sont excellens. L'Entrée de cette Vallée se pourroit fermer par une Chaine de Fer, comme l'étoit autrefois la célébre Vega de Grenade; car, on y entre par des endroits de la Montagne, qui sont assez étroits. D'entre ces Montagnes, il y a aussi trois Entrées ou trois Chemins, qui vont en Espagne, & qui se pourroient aisément fermer: il n'y a pas plus de quatre lieues de Païs, pour aller de la dans l'Arragon.

Après avoir fatisfait notre curiofité fur la beauté des Pirenées, nous partimes de Bénac, le deuxieme de Mai, pour aller à Bayonne; où la Cour étoit déjà arrivée. Nous passames par Pau, que j'avois assez envie de voir,

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 71 & le respect que j'ai pour la mémoire 1650de Henri le Grand me sir visiter le Chateau avec soin, & particuliérement la Chambre où il est né.

Nous arrivames à Bayonne le cin-Le s' quieme. La Reine eut la bonté de Mai, nous y voir avec quelque joie. Ce ne fut pas sans faire de grandes admirations de ce que j'étois enfin arrivée dans un Païs si éloigné du mien, & sur le Triomphe que j'avois remporté sur ma Paresse. La Cour n'y tarda guere : elle en partit aussi rôt après, pour aller à St. Jean de Luz. Nous y arrivames le huitieme Mai.

On ne parloit alors que de la beaute Mais du Lieu destiné pour l'Entrevue des deux Rois, appellé le Lieu de la Conférence. Dès l'année précédente, le Cardinal & Don Louis de Haro, y avoient conféré sur la Paix, & les Articles y avoient été disputez & arrêtez par eux. Dès ce tems-là, on avoit fait dans cette petite Ile un Bâtiment fort beau & deux Galleries égales, dont l'une avoit l'fisu vers la France, & l'autre vers pagne, elles aboutissoint chacunc de leur côté à un grand Cabinet, qui avoit septi aux deux Ministres.

Memoires pour fervir

1660. Ministres. Mais, alors, ce Lieu étois destiné, pour recevoir les deux plus grands Rois de l'Europe. On l'avoit augmenté, & embelli, & il attiroit la curiolité des deux Nations. Monsieur 17 Mai. & Mademoiselle y furent, pour le voir: j'eus l'honneur de les y suivre,

&, véritablement, ce Bâtiment étoit la plus agréable chose du Monde.

Le Roi d'Espagne étoit alors arrivé à St. Sebastien. Tous les François alloient le voir diner: ils-disoient tous que la Cour de ce Roi étoit solitaire ; mais, que l'Infante étoit belle. Le Roi questionnoit curieusement ceux qui en venoient, & les demandes de la Reine ne tarissoient point sur ce fujet.

Ceux, qui de ce lieu venoient à St. Jean de Luz voir la Cour, étoient bien reçus, & de même les François étoient bien traitez chez eux; mais, comme leur nombre étoit plus 'grand , & leur impétuofité plus excessive, il y eut des jours que le Roi d'Espagne, dont les Grands n'ôsoient s'approcher pendant qu'il dinoit e vit presque étouffé par eux, & Table prête à être renversée. Cependant, le Mariage

à l'Histoire d' Anne d'Autriche. 73 riage du Roi s'avançoit, & malgré les 1660 6 faux Prophêtes qui l'avoient menacé, & qui avoient prédit qu'il ne se feroit pas, il paroissoit se devoir accomplir dans peu de jours. Le Roi y envoioit louvent sçavoir des nouvelles de l'Infante. Elle répondoit toujours peu de paroles aux Complimens du Roi, & mandoit à la Reine sa Tante des cho-

Les Rois cependant s'occupoient à régler les Confins de leurs Roiaumes, sur quoi il y eut quelque différent à cause de certains Lieux, qui jusques là

ne l'avoient pas été.

ses fort tendres.

L'Evêque de Fréjus \* m'a conté, \* traqu'allant trouver le Roi d'Espagne à lien, Saint Sebastien, pour être de la part Créatudu Roi le témoin du Mariage, il por-re du ta une Lettre du Roi à l'Infante, écrite nal comme si elle eut été déjà accordée. Maza-Il ne trouva pas les choses en cet état, rin. 11. & le Roi d'Espagne différa de le faire, la Lanjusqu'à ce que certains différens fussent gue Es. terminez, qui n'avoient pas été affez pagnole. décidez dans le Traité de Paix. Cela fut cause que l'Evêque de Fréjus n'ôsa présenter sa Lettre à celle à qui elle étoit écrite. Il dit au Roi d'Espagne, Tome V. qu'il

1660. qu'il l'avoit, & qu'il souhaitoit passsionnément de la donner à l'Infante. Ce Prince lui répondit qu'il la gardât, & qu'il n'étoit pas encor tems; mais, l'Evêque, voulant au moins la faire voir à l'Infante, afin de lui faire appercevoir l'impatience du Roi, il la porta cachée dans sa main le jour qu'il eut Audiance d'elle, & lui faisant des Complimens de la part du Roi & de la Reine sa Tante, il lui dit, Pero, \* Mai , Señora , tengo de dezirle un secreto \* Mada-A ce mot de Secreto, elle jetta les me , j'ai yeux finement autour d'elle, pour voit à vous dire un si sa Camarera Mayor & ses Dueñas † l'écoutoient, & laissa parler l'Evêque Secret. + Sa de Fréjus. Il continua son Discours, Dame & lui dit, en lui laissant voir la Letd'Honneur, o tre, Qu'el Rey su Señor, imaginando ses Fem. ser mas dichoso de lo que era, le avia mes. escrito esta Carta; pero quel Rey su Padre le avia mandado de no presentar. Sela +. Elle lui répondit à demi - bas,

se Ros Jon Mai. Yo no puedo recivirla fin licencia del tre, cro-Rey mi Padre; pero a me dicho que yant presto se acabara todo \*. Quand on la étre plus prestoit de répondre quelque chose qu'il pour

n'étoit . lui avoit écrit cette Lettre ; mais , que le Roi fon Pere lui avoit commandé de ne la lui pas présenter.

"Je ne puis la recevoir, sans la permission du Roi mon Pere ; mais , il m'a air que toutes choses s'acheveront promitement.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 75

pour le Roi , elle disoit , Loque digo 1660. por la Reina mi Tia, se puede entender por el Rey \*. Le Comte St. Agnan , deux jours avant qu'elle partît, pour je dis se venir marier à Fontarabie, l'aiant Reine Reine, elle lui dit de son mouvement,

été visiter de la part du Roi & de la ma Tante le après avoir fait son compliment à la Reine sa Tante, y al Rey tambien †. pour le Ce même Evêque de Fréjus avoit Roi. été déjà envoié d'Avignon vers le Roi d'Espagne, & avoit porté à l'Infante la Lettre, par laquelle la Reine eut la

joie de donner la prémiere fois le Nom de Fille à l'Infante sa Niece. J'ai trouvé depuis cette même Lettre, dans les Papiers de la jeune Reine; &, m'étant tombée dans les mains, j'ai voulu l'écrire & la mettre ici, me semblant qu'elle doit être précieuse à ceux qui revereront la mémoire de cette grande

Princesse qui l'a écrite, & qui prendront quelque part à la joie qu'elle eut alors. Je l'ai copiée fur l'Original.

Elle étoit telle :

\*Ce que

1660.

#### SENORA

"Hia y Sobrina mia, bien creera facilmente V. Magestad con " quanto gusto y satisfaction la escribo, llamandola con el nombre que , deseado darle toda mi vida, lo que , Dios por su infinita bondad me a " concedido: y a no me queda mas que , deslear fino de ver llegar el dichoso ,, dia, que yo harto he desseado y " desleo, y de poder desir à V. " Magd. de otra manera que por ef-, crito, el amor mui tierno con 'que ,, la quiero y quere, toda mi vida. , No dire mas por esta Carta: rem -" tome a lo que el Obispo de Frejus " dira a V. M. de mi parte, y de la " de otra Persona que no quiero non-, brar. Suplico a Nuestro Senor que ,, me la guarde Hija mia como delleo, " que no fera poco.

> Buena Madre y Tia de V. Magd.

> > ANNA

En Avignon, a 24 de. Marso MDCLX.

MA

#### MADAME,

MA Fille & ma Niece, Votre Majesté croira facilement, qu'elle est la Satisfaction & la Joie avec laquelle je lui écris, en lui donnant ce Nom, que j'ai desiré de lui donner toutte ma vie. Dieu, par sa Bonté infinie, m'a accordé cette Grace: il ne me reste plus rien à souhaitter, si ce n'est de voir arriver cet beureux jour, que j'ai tant soubaitté, & que je souhaitte, où je pourrai dire à Votre Majesté, d'une autre maniere que par écrit, combien j'ai d'amour & de tendresse pour Elle. Je ne lui en dirai pas duvantage: je me remets à ce que l'Evéque de Fréjus lira à Votre Majesté de ma part, & de celle d'une autre Personne, que je ne veux pas nommer. Je prie Notre Seigneur, ma chere Niece, qu'il vous garde pour moi, comme je le desire: ce ne sera pas peu-

#### ANNE,

Bonne Mere & Tante

78

1660. On reçut alors à St. Jean de Luzune Nouvelle agréable au Roi & à la Le 19 Reine, qui fut le Rétablissement du Mai. Roi d'Angleterre dans son Roiaunie. Monk l'avoit bien servi, & avoit fait revenir à lui le Parlement & l'Armée. Il y avoit long tems que ces Peuples, détestans la Tirannie, soupiroient après la légitime Domination de leur Roi; si bien que le Parlement députa vers ce Prince, qui étoit alors en Flandres, pour lui mander de passer. en son Païs, & lui dire qu'ils vouloient à l'avenir, par leur repentir & leur fidélité, réparer leur Révolte criminelle.

Ce même jour, le Roi alla visiter le Lieu de la Consérence, qui continuoit toujours, entre le Cardinal, & Don Louis de Haro, pour achever de régler les Consins des deux Roiaumes. Il voulut aller voir lui même, où il faudroit placer ses Troupes, le jour de l'Entrevue de la Reine, & de l'Infante quand elle feroit Reine, & où il prétendoir aussi la voir. Plusieurs Grands d'Espagne, & particuliérement le Marquis de Liche, Fils de Don Louis de Haro, se trouvérent en ce

lieu

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 79

lieu, qui admirérent le Roi, & qui 1660. temoignérent leur satisfaction, par les excessives louanges qu'ils lui donné-

rent.

Il y eut de grands retardemens du côté des Espagnols, sur certains Villages qu'ils demandoient sur la France. Ces Chicaneries donnérent du dégout aux deux Rois, & les deux Cours se chagrinoient : on murmuroit déjà de part & d'autre; & on se disoit à l'oreille à Saint Jean de Luz, que le Mariage pourroit se rompre. Mais, il paroissoit néanmoins, par ce qui étoit arrivé à Lion, que Dieu l'avoit ordon. né; & il étoit en effet arrêté par les ordres divins, que nous aurions pour Reine cette grande Princesse. Enfin , les Négociations des Ministres entent une fin honorable pour le Roi; car le Cardinal Mazarin aiant tenu bon, le Roi d'Espagne lui manda qu'il le prenoit pour son Arbitre, & qu'il le prioit d'ordonner de cette Dispute selon qu'il le jugeroit juste. Le Tellier vint apporter cette Nouvelle au Roi & à la Reine, le jour de la Fête du Saint Sacrement, que Leurs Majestez écoient à la grande Messe à la Paroisse de St. Jean 1660. Jean de Luz. Elle donna de la joie à toute la Cour; car, chacun souhaitoit de retourner à Paris; & , comme ce qui étoit en dispute n'étoit pas de grande conséquence, on estima le Ministre d'avoir trouvé le moyen de relacher avec honneur quelque petite portion de ce que le Roi d'Espagne p.étendoit. Il se fit sur ce sujet une Consérence entre les Ministres, & quelques Voyages de Négociateurs subalternes, & toutes choies s'accommodérent. Les Partages étant faits affez à l'avantage du Roi, une autre Entrevûe des deux prémiers Ministres regla tout le reste : le jour sut pris pour les Nô. ces, & les Entrevûes du Roi d'Espagne, de la Reine, & de l'Infante, avec celle des deux Rois furent toutes artêtées.

Le 2 Juin.

Le Mercredi deuxieme Juin, le Roi d'Espagne quitta Sainct Sebastien, & vint à Fontarabie, pour pouvoir faire le Mariage, qui devoit se célé-

Le 3 bret le iendemain. Don Louis de Hajuin ro, Ministre d'Espagne, devoit époufer l'Infante au Nom du Roi, & l'E-

vêque de Fréjus fut nommé pour en être témoin de la part du Roi. Je

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. &t voulus aller voir cette Cérémonie, & 1660. la Cour d'Espagne. Je ne fus pas seule, qui eut cette curiosité: beaucoup d'autres personnes, tant Hom. mes que Femmes , y furent aussi. Mademoifelley voulut aller incognito, ou ce qu'on appelle en Espagnol deenboço \*. \* Ca: Elle m'avoit fait l'honneur de me vou- chée. loir mener avec elle; mais, pour m'ê. tre engagée avec dautres personnes, je n'y pûs aller, & je la rejoignis à Fontarabie. Comme nous arrivames sur le bord d'Andaye, nous trouvames des Barques, que le Roi d'Espagne, qui sçavoit que les Dames y devoient aller, y avoit envoyées. Ces Barques étoient par dehors couvertes d'Etoffes éclatantes & par dedans tapissées de Damascramoifi, avec des molets d'or & d'argent, & des Rideaux de même Etoffe. Il y avoit dans ces Barques des-Bancs & des Sieges richement accommodez. Des Carosses du Roi d'Espagne nons attendoient fur l'autre bord de la Riviere au pied des murailles de Fontarabie, où nous étans mi- vec ses nous fumes conduite chez Pimen- Mesdes. tel, qui étolt de la connoissance des Col-Personnes avec qui j'étois \*. On de

D 5.

1660. nous apporta aussi tôt du Chocolat & des Biscuits, le grand régale d'Espagne. Cette Maison étoit dans la Place; &, pendant ce petit repas, je m'occupai à regarder tout ce qui se put présenter à mes yeux : je suis curieuse, & j'aime à remarquer ce que je ne connois point encore. Je vis prémiérement une grande quantité de Livrées du Roi, & celles des Grands étoient aussi aslez raisonnables, mais sans Or, ce qui ne les embellissoit pas. Nous vimes passer quelques Grands, qui, outre leurs Eraffiers de leurs Livrées, avoient aussi des Pages du Roi qui les suivoient. On nous d't que plusieurs en avoient, que le Roi leur entretenoit, les uns plus, les autres moins, selon leurs Grades ou Dignitez. Delà nous fumes conduits à l'Eglise, où nous trouvames des Guides rangés en haye, fans occupation; car il n'y avoit pas affez de Courtifans à cette Cour pour former la presse; & ceux qui y devoient être étoient en petit nombre; mais, il faut remarquer aussi, qu'ils sont déstrayés par le Roi, & qu'aucun ne suit sa Personne dans les Voiages, que par ses ordres. Cette cou-

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 83

coutume prive sa Cour d'éclat & de 1666. bruit, mais en soi elle a de la Grandeur. Jamais en France je n'ai été à la moindre Cérémonie avec tant de facilité. A dire le vrai, je fus étonnée de voir en ce lieu, & dans une si célébre journée, une si grande solitude. Nous nous mimes dans le Chœur, à côté des dégrez du grand Autel, d'où nous voyons la Courtine du Roi, c'est à dire, le lieu où il se met pour entendre la Messe, qui est comme un Lit, où il y a des Rideaux tout autour : celui de devant ses yeux est tiré, afin qu'il puisse entendre la Messe, & d'ordinaire on ne le voit point. Cette Courtine étoit à main droite dans le Chœur, qui étoit couvert par terre de grands Tapis de Turquie. A côté de la Courtine, il y avolt un grand Banc couvert aussi de Tapis, qui étoit placé depuis le coin de la Courtine jusques plus bas, & de la formoit un quarré pour les Grands d'Espagne. Mademoiselle arriva un peu après nous, qui se mit parmi les autres; mais, comme on sçavoit qu'elle y devoit venir, quelques uns & même des Prêtres qui étoient là attendans à faire l'Office me D 6

1660. demandérent où elle étoit. Ces Prêtres s'occupérent à m'entretenir. Je leur parlai Espagnol, ils y répondirent, & même j'ôse dire qu'ils me parlérent en des termes un peu trop galans pour des Prêtres; mais, l'air corrompu du Païs le veut ainsi. Au bout d'une demi heure ou trois quarts d'heure, le Roi d'Espagne arriva avec l'Infante, qu'il menoit à sa main gauche. Ils. n'étoient pas suivis d'un grand nom-, bre de Personnes, ni avec apparat; car, le Roi d'Espagne a peu de Gatdes, & le bruit des Tambours & des Trompettes ne l'accompagne pas comme le nôtre. Ils se placérent tous deux dans cette Courtine, & l'Infante se mit à la gauche du Roi son Pere. Dès le prémier moment que je vis cette Princesse, elle me parut belle, & le Roi d'Espagne me parut avoir la phisionomie d'un Homme plein de bonté. Le Rideau de cette Courtine, du côté où nous étions demeura ouvert, & on crut que ce fut pour favoriser Misdemoiselle, que ce Roi regarda souvent. Les Grands se mirent sur ce Banc qui étoit préparé pour eux. Don Louis le prémier touchoit le Rideau.

## à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 85

de la Courtine, puis le Duc de Medi-1660? na de las Torres, le Marquis de Mondejar, le Marquis de Liche, & les autres. La Meile se commença aussitôt, qui fut dite basse, sans nulle cérémonie, par l'Evêque de Pampelunnes Nous remarquames même que les Ornemens en étoient vilains. compter un grand nombre de François qui remplissoient toute l'Eglise, nos grands Seigneurs, qui avoient passé dans le haut du Chœur, occupoient les dégrés qui montoient au grand Autel, à côté duquel étoient affis l'Évêque de Fréjus, & celui de Cominges de la Maison de Choiseul. Nous autres Dames étions à l'autre côté de la Courtine, vis à vis du Roi & de l'Infante, à genoux sur les Tapis qui étoient à terre. La Messe étant dite, l'Evêque de Pampelunne, revêtu de ses Habits Pontificaux, s'approcha du lieu où étoit le Roi & l'Infante. Don Louis, & l'Evêque de Fréjus s'en approchérent auffi; & l'Infante s'étant un peu avancée, alors on lut la Procuration du Roi nôtre Maitre, & enfuite l'Evêque les maria. Quand il fallut qu'elle dit ce esi fi considérable pour D 7 tous,

'1660. tous, & si notable pour des Personnes de cette Naislance, elle sit une grande Révérence au Roi son Pere, puis le prononça modestement. La seconde fois, elle le dit un peu plus haut; & la Cérémonie étant tout-à-fait achevée, elle se mit à genoux devant le Roi son Pere, qui, en l'embrassant tendrement, la releva, aiant les larmes aux yeux;

& cela nous les y fit venir aussi.

L'Infante Reine étoit petite, mais bienfaite: elle nous fit admirer en elle la plus éclarante blancheur que l'on puisse avoir, & toute sa personne de même. Ses yeux bleus nous parurent beaux : ils nous charmérent par leur douceur, & leur brillant. Nous célébrames la beauté de fa bouche, & de ses levres un peu grosses & vermeilles. Le tour de son visage étoit long, mais étant rond par en bas, il nous plut; & ses joues un peu grosses mais . belles eurent leur part de nos louanges. Ses cheveux étoient d'un blond argenté, qui convenoit entiérement aux belles couleurs de son visage. A dire le vrai, avec une taille plus gran. de, & de plus belles dents, elle mérisoit d'être mile au rang des plus belles

### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 27

Personnes de l'Europe; & je trouvai 1660. qu'elle ressembloit beaucoup au Portrair que mon Frere nous en avoit déjà fait. Sa gorge nous parut bienfaite, & affez graffe; mais son Habit étoit horrible. La coutume ni la mode ne nous fascinoit point les yeux; & pour moi , soit en France , soit ail. leurs, il me semble que je discerne aisement, ce qui est mal, on bien. Comme je trouvois alors les Habits des François ridicules avec les larges Canons qu'ils portoient aux jambes, & que je trouvois à redire à leurs petits pourpoints, qui ne leur couvroit ni le corps ni l'estomac ; de même , l'Habit & la Coiffure des Femmes d'Espagne me sit de la peine à voir. Leur corps n'étoit point vêtu de rien qui fût ferme, & leur gorge étoit ouverte par derriere. Hormis l'Infante, je ne vis de toutes celles qui la suivirent aucune Femme qui ne fut noire & maigre. Leurs épaules , par conséquent, me firent mal au cœur, à les voir ainsi découvertes. Leurs petites manches étoient tailladées & de mauvais air. Elles avoient peu de linge, & leurs dentelles nous parurent laides .

laides, leurs manches pendantes étoient sans grace, & leur Gard-Insante
étoit une machine, à demi ronde &
monstrueuse; car, il sembloit que
c'étoient plusieurs cercles de Tonneau
cousis en dedans de leurs Juppes, hotmis que les Cerèles sont ronds, &
que leur Gard-Insante, étoit aplait un peu
par devant & par detriere, & s'élargissoit par les côtez. Quand elles marchoient, cette Machine se haussoit &
baissoit, & faisoit ensin une fort laidefigure.

Leur plus belle Coeffure étoit large avec de faux cheveux , & leur front trop découvert & sans frisure, n'avoit point d'agrément. Quelques autres avoient leurs Cheveux nouez par derriere, & leurs Tresses attachées par ci par là, avec des Rubans qui sont laids en Espagne. Encore cette maniere de le coeffer, comme elle étoit plus simple & plus naturelle, étoit aussi plus agréable. L'Infante-Reine étoit coiffée en large le jour de son Mariage. Son Habit étoit blanc, & d'une assez laide Etoffe, en Broderie de Talc, car l'Argent étoit deffendu en Espagne. Elle avoit des Pierreries enchassées dans

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 89 beaucoup d'or. Ses beaux Cheveux 1666; étoient cachez sous une manière de

Bonnet blanc, au tour de sa tête, qui étoit plus propre à la deffigurer, qu'à lui donner de l'ornement; mais, maigré son Habit, nous apperçumes sa beauté. C'étoit une marque infailli-

ble de sa grandeur.

De là nous allames la voir diner & la Reine, avec un desir fort empresse de la voir de près. Quand elle sortir de sa Chambre, pour venir dans celle où son couvert étoit mis, on nous convia de nous approcher d'elle, & de lui aller baifer la main. La Duchesse d'Usez, qui étoit de notre troupe, y fut la prémiere, puis Madame de Lionne, puis moi, selon que le hazard m'avoit fait rencontrer auprès d'elle : les autres ensuite y furent de mème. Elle se mit ensuite à table, & fut servie par les Dames, & par ses Menins. Comme en la saluant je luiavois parlé Espagnol, elle s'arrêta à moi, & me fit l'honneur de me répondre à toutes les questions que je lui fis. Ses propres Cheveux ne se voioient point : elle en avoit de faux , qu'ils appellent Monos, c'est-à-dire faux1660. faux-Cheveux. Je lui demandai à voir les siens: elie me les montra, & j'eus sujet d'être satisfaite de leur beauté. Quand elle fut à table, elle me commanda de m'approcher, & de l'entre-Je pallai derriere sa chaise; & comme toutes ses Dames par respect n'approchoient point d'elle, je lui dis que puisqu'elle étoit notre Reine, elle devoit s'accoutumer à souffrir nos imiportunitez. Mademoiselle, dans ce tems-là, étoit allée voir diner le Roi d'Espagne: elle revint alors, & s'étant appuice sur moi, je fus leur truchement. Notre nouvelle Reine, sçachant que c'étoit elle, qui ne vouloit pas être connue, lui fit quelques souris, & répondit toujours agréablement à tout ce qui se disoit de notre côté. Cette Princesse étant sortie de table, elle s'approcha de Mademoiselle & lui dit, en faisant mine de l'embrasser, Un abracito le quiero dar a escondida \*. Elle la fit entrer dans sa Chambre, où il y avoit deux Carreaux : elle lui en fit donner un, & la traitta de Vos, comme étant Reine, faisant néanmoins

toujouts semblant qu'elle ne la connois-

20225 veux embraf. ser en feeret.

> foit pas. Elle suivit en cela l'ordre du Roi

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 91 Roi son Pere, qui lai manda d'en u- 1660. ser ainfi; car, étant rentrée dans sa Chambre, entre ce moment & celui auquel elle fit entrer cette Princesse, elle avoit envoyé, sçavoir de lui, comment elle la traitteroit. Si Mademoiselle eut pû alors se souvenir des desirs ardens qu'elle avoit eus pour la Couronne de France, elle auroit du sentir quelque amertume; mais, son Esprit n'étant pas habitué aux Réfléxions, & le tems qui efface touttes choses aiant eu le pouvoir de changer ses sentimens, elle revint contente de Fontarabie. Pour nous, nous crumes, aiant vu l'Infante - Reine, que nous devions rendre graces à Dieu de nous l'avoir donnée. Elle ressembloit à la Reine sa Tante; mais, ses Couleurs étoient différentes. La Cour d'Espagne paroit deserte, au prix de cette nombreuse quantité de Gens de Qualité, qui offusquent celle du Roi, & qui la remplissent. Ce que j'en vis néanmoins, qui fut peu, me parut avoir de la Magnificence. Les Grands n'avoient pas des Habits si brodez que les François; mais, sur leurs Etoffes simples & unies, ils avoient tous de belles

du commun, & les faisoient paroitte du commun, & les faisoient paroitte de bonne mine. Leur Habir avoit de la grace, hormis que leurs Chaustes étoient trop étroites, comme celles des François étoient alors difformes pas leur largeur.

Après que nous eumes vu marier la nouvelle Reine, & après que nous lui eumes fait notre Cour; Pimentel nous donna un bon diné. D'autres furent traittés par Don Louïs, & après que nos Troupes Françoises eurent été fort bien nouries, nous nous en revinmes tous à Saint Jean de Luz; dire à la Reine que nous avions trouvé la Reine sa Nous lui en fimes le Portrait, & notre Nartation augmenta l'impatience qu'elle avoit de la voir.

Le lendemain, la Reine devoit aller fatisfaire son desir, suivie seulement de sa Dame d'Honneur, selonqu'il avoit été résolu entre le Roi & elle & le Roi son Frere & la Reine sa Niece, asin de pouvoir jour plus en repos du plaisir de se revoir encore une sois en leur vie. Monsteur seulement devoit aller avec elle, dont le à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 93 rang ne les pouvoit embatrasser, & 1660. dont la Personne leur étoit chere. Le Roi devoit se montrer à Cheval à l'Infante-Reine, par les Fenêtres de la Salle, où elle seroit avec la Reine; mais, son impatience changea ce prémier dessein.

Le quatrieme Juin, la Reine alla Le 4 donc voir le Roi son Frere, & la Rei-Juin. ne sa Niece pour la prémiere sois, qui me su accompagnée que de Messes. Les Comtesses de Flex, & de Noailles \*, \*Dame encore cette derniere eut de la peine neur, & devoient voir qu'une fois en Cérémo d'Annie, qui devoient voir qu'une fois en Cérémo d'Annie, qui devoie être le jour qu'ils ju-tour. reroient solennellement la Paix; mais, ainsi que j: viens de le dire, ce projet ne su point suivi, parce que, selon la raison, le Roi voulut voir l'Infante-Reine de plus près, & voici comment la chose se situation.

La Reine arriva à la Conférence avant le Roi d'Espagne son Frere, à cause qu'il avoit été retenu à Fontarabie, par la visite du Duc de Créqui, qui sut de la part du Roi porter à notre jeune Reine, non les Pierreries de la Couronne, mais celles que le Roi

1660, lui donnoit pour son Présent de No. ces, qui fut fort beau. Le Roi d'Espagne étant arrivé, la Reine & lui s'embrasserent: le Roi son Frere plus gravement que la Reine; car, elle voulut le baiser, mais il retira sa tête si loin, que jamais elle ne pût l'attraper. La Reine sa Niece, se jetta à genoux devant elle, & fut long-tems à lui demander la main, ce qu'elle n'obtint pas, mais au lieu de la main la Reine l'embrassa aussi tendrement que l'on le peut juger, par les ardens desirs de son cœur, pour la jouissance de ce bien qu'elle possédoit alors. Enfuite Monsieur s'approcha du Roi d'Espagne, & lui fit son compliment. Ce Roi lui dit qu'il étoit ravi de voir Son Altesse, & ils se firent aussi des compliments la jeune Reine & lui. Le Cardinal fut reçu du Roi d'Espagne avec beaucoup de louanges sur la personne, sur l'estime qu'il en avoit toujours faite, & fur fes belles qualitez; puis conclut par lui dire, que l'Europe enfin lui devoit la Paix.

Don Louis apporta une Chaise au Roi son Maitre, & Made, la Comtesse de Flex Dame d'Honneur de la

Reine .

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 95 Reine en même tems en apporta u- 1660. ne à cette Princesse. Tous deux s'assirent environ sur la ligne qui dans.la Salle de la Conference séparoit les deux Royaumes. La Camarera Mayor \* du côté d'Espagne apporta un \* La Carteau à la jeune Reine sa Maitresse. Dame La Reine lui en fit apporter deux, & d'Isonelle s'affit auprès du Roi son Pere. neur. Monsieur se mit sur un Siege pliant (1) Hesuprès de la Reine sa Mere. Leur las! Conversation fut bonne, tendre, & Madaempressée du côté de la Reine, mais c'est le trop grave du côté du Roi fon Frere, Diable & à son retour elle nous parut plus qui i'a contente de ses bonnes intentions sur saite.
l'Amitié, que de son extérieur. E-cette l'Amitié, que de son extérieur. sant ensemble, ils parlérent de la Guer-heure, re, & la Reine faisant des lamentations nous fur sa durée, il lui dit avec un grand nurons helas: Ay, Señora, es el Diablo que des pe-lo a hocho (1): Il lui dit en une autre siss enoccasion, Agora, presto tendremos sans. niettos (2): & la Reine lui répondit, (3) Je Oue assi le esperava, pero que le pedia ansi; licencia, para dessear un Hyo por el mais, Rey, primero que una Nouia, por el je vous Principe su Sobrino (3): Ils parietent deman enfin de toutes les choses qui peuvent permisvenir fion de

souhaitter un Fils pour le Roi, plutôt qu'une Femme pour le Prince mon Neveu.

1660, venir dans l'esprit d'un Frere, & d'une Sœur, qu'il y avoit quarante cinq (4) Je ans qui ne s'étoient vûs. La Reine que Vo. lui dit encore sur le chapitre de la Guertre Ma.te., Yo creo que me perdonara, V. jesée me Magestad de aver sido tan buena Fran-bardon. pardon-cesa: yo lo devia al Rey mi Hijo, y a d'avoir la Francia (4). Bien lo estimo en V. Magestad, lui répondit le Roi d'Espabonne gne: tambien lo a hecho la Reyna mi Franmuguer, que siendo Francesa, no tenia. çoïfe. en el alma sino los interesses de mis Je le devois Reinos, y el desseo de contentarme (5). au Roi Ce grand Roi conta à la Reine sa mon. Sœur, l'amour qu'il avoit pour la Rei-Fils , c ne sa Femme: il lui dit qu'elle avoit France. de la beauté, qu'elle étoit bonne, &

(5) Je qu'il avoit un grand desir de la revoir, vous en Il n'oublia pas aussi de célébrer les estime. belles qualitez de la dessunte Reine sa La Rei-prémiere Femme, Fille de France (6), rema dont la mémoire étoit en vénétation en a dans tous ses Etats. Le Cardinal Massit au-zarin, qui s'étoit amusé à parler à D. tant; Louis, interompant leur Conversatant, ion, s'approcha de Leurs Majestez, frant-

çoise, elle n'avoit dans l'ame que l'intérêt de mes Reiaumes, & le desir de me contenter.

<sup>(6)</sup> Madame Elifabeth de France.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 97 & leur dit, qu'il y avoit un Inconnu 1660. qui étoit à la Porte, qui demandoit qu'on lui ouvrit. La Reine, avec le consentement du Roi son Frete, lui ordonna de laisser voir cet Etranger. Lui & Don Louis, laissant la Porte demi ouverte, donnérent moien au Roi de voir l'Infante-Reine; mais, parce qu'il falloit aussi qu'elle le vît, ils prirent soin de ne le guere cacher. Ils n'eurent pas grand peine de trouver les moiens de le montrer, à celle qui le regardoit avec des yeux tout-àfait intéressés à sa bonne mine, parce que sa belle taille le faisoit surpasser les deux Ministres de toute la tête. La Reine rougit, en voiant paroître le Roi son Fils, & la jeune Reine encor plus, en le confidérant attentivement. Le Roi d'Espagne le regarda aussi, & sourit, en disant à la Reine sa Sœur, . Un qu'il avoit un lindo Hierno\* \*. La beau Reine aussi-tôt lui dit en Espagnol, Gendre. qu'elle souhaitoit de demander à la Reine, ce qu'il lui sembloit de cer Inconnu: sur quoi le Roi son Frere lui !! répondit, que no era tiempo de desir n'est lo †. Et quand le pourra-t-elle dire, tems de lui dit la Reine en Espagnol. Quando le dire. Tome V. aura

1660. aura passado a quella Puerta\*, lui répondit le Roi son Frere. Monsieur dit tout bas à la jeune Reine, Que le parece a Vuestra Magestad, de la Puerta †? Elle lui répondit aussi tôt d'un ra passé air spirituel, & en riant, Muy linda, cette y muy buena, me parece la Puerta ‡. Porte. Après que le Roi eut regardé la Reine femble-Infante, il se retira, & alla se poster t-il à au bord de la Riviere, pour la voir V. M. embarquer. Il dit à Mr. le Prince de de cette Conti, & à Mr. de Turenne, en sor-Porte? tant, que d'abord la laideur de la ‡ La Porte Coiffure & de l'Habit de l'Infante me pal'avoit surpris ; mais , que l'aiant reroit fort gardee avec attention, il avoit connu. belle of fort qu'elle avoit beaucoup de beauté, & bonne. qu'il comprenoit bien qu'il lui scroit facile de l'aimer. La foule que les Grands d'Espagne firent au tour du Roi, pour le voir, & leur Admiration fur sa personne, fut une chose extraordinaire. Ils le portoient, tant ils le pressoient, & les Gardes du Roi d'Espagne se venant mêler avec celles du Roi, se mirent en la même postu-

re qu'eux, & ne faisoient autre chose que lui donner mille benedictions. Ensin, jamais Entrevue de Rois n'a

été

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 99

été pareille à celle-là. Il faut fouhai-1660. ter qu'elle aie de meilleures suites, que celles qui se sont faites jadis, entre nos Rois & les Rois d'Espagne,

& d'Angleterre.

La jeune Reine voulut remercier la Reine sa Tante des Présens que le Duc de Créqui lui avoit apportez ce même jour de la part du Roi; mais, la Reine lui répondit, No, no, Hija; en esto de presentes, no es menester hablarme ami, que todo viene y a del Rey \*.

Quand la Reine & le Roi d'Espa- non, gne se voulurent séparer, chacune de ma Fil. ces Personnes Roiales se trouvérent ce qui abandonnez de leur Cour : tous les est des François étoient passez du côté du Pre-Roi d'Espagne & de la jeune Reine, nem en pour les voir entrer dans leur Batteau faut pas qui étoit parfaitement beau; & tous parler, les Espagnols étoient du côté du Roi car tout pour le voir . & pour saluër la Reine du Rois notre digne Maitresse, dont les mains pensérent être usées à force d'être baisées. Les Grands & les Petits l'embrassoient quast, avec des transports de joie inconcevables. Il y eut un Comte de Pugnoenrostro, qui avoit

Non.

Memoires pour servir

1660. autrefois été son Menin, qui lui pensa dévorer la main. Enfin la Reine nous fit l'honneur de nous dire à fon retour, qu'elle ne croioit pas la pouvoir tirer jamais des siennes, tant il la tenoit fortement. Le Roi, pendant que la Reine sa Mere, recevoit les saluts de ceux de sa Nation, aiant vû embarquer l'Infante Reine galoppa le long de la Riviere suivant le Batteau où elle étoit, le Chapeau à la main d'un air fort galand. Il auroit peut-êrre couru jusques à Fontarabie, sans des Marais qui l'empêchérent de passer. Le Roi d'Espagne en sortant, foit qu'en effet il ne le vit pas, ou ne fit pas semblant de le voir, n'ôta point fon Chapeau, qu'il n'avoit point mis fur sa tête, tout le tems qu'il avoit été avec la Reine; mais, quand il vit le Roi galoper sur le bord de la Riviere en posture d'Amant , & suivi

\* Pré- en Roi de France, le Roi d'Espagne alors se mit à la fenêtre de la Chambre de son Batteau, & le salua fort Cham- bas, tant qu'il put le voir. J'ai sçu bre, la depuis pat l'Affaffata\*, que la Reine Seinra amena en France, qu'elle avoit Molina demandé à son retour à l'Infante-

Reine.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 101-Reine, si elle avoit trouvé le Roi 1660. bienfait, & que cette jeune Reine lui avoit repondu, Y como, que me agrada: por cierto qu'es muy lindo moço, y que ha hecho una Cavalçada muy brava, y muy de galan \*. Aussi, avoit- ment! il fait cette Courle, sans prendre gar s'il m'a de qu'il se tenoit découvert devant un grée: grand Roi à qui il n'avoit pas accou- certaitumé de faire des civilitez, sans en c'est un recevoir de plus grandes, ou du fort moins de pareilles; mais en cet in beau stant, sa Grandeur se cacha sous la Garçon, Galanterie, & l'éclat de la Pourpre fait une pour cette fois le céda aux prémieres Cavalétincelles de son Amour.

Nous avons seu depuis par la Reine même. & par Dona Maria Molina, fort gaque le Roi d'Espagne, un peu avant lant. les Noces, aiant fait lire devant lui, funce de devant les Grands de sa Cour, le Fadai. Contract de Mariage du Roi notre se Maitre & de Minfante; il avoit dit se le tout haut, sur l'Article de la Renon-ciation, Eso es una pataratta; y, si Fils faltasse el Principe, de derecho mi man-Hija a dheredar t. Dieu conserve quoit, le Prince d'Espagne présentement vide de Droit vant; mais, si l'Espagne le perdoit, il le doit sur le des parties de l'est de l'est est béritet.

1660. est à croite, qu'apiès cette Déclaration, le Droit légitime, le Mérite du
Roi, sa Paissance, ses belles Qualitez
si célébrées par les Espagnols dans
cette Entrevue, & l'Amour que toute
cette Nation porte à leur Infante,
donneroit peut être aux François l'avantage de commander à toute l'Europe: du moins, par l'aveu du même
Roi son Pete, il seroit juste que cela
stit ainsi.

Le Dimanche sixieme Juin, la Paix fut jurée avec toute la solemnité posfible. Les deux Rois se trouvérent à la Conférence, aiant chacun de leur côté les Grands de leur Roiaumes. De celui du Roi les Princelles & Ducheffes y étoient aussi, qui seules y entrétent avec les Domestiques. Les Rois la jurérent sur une Table chacun d'eux mettant la main sur l'Evangile, & se tenant à genoux. Après cette importante Action, ils s'embrafferent, en dilant qu'ils vouloient aussi jurer une Amitie éternelle. Chaque côté de cette Sale étoit Meublée par les deux Rois de belles Tapisseries, & de Brocards. Celles d'Espagne étoient admirablement belles, & certaines

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 103 taines choses aussi du côté du Roi 1660. étoient plus riches. Il y avoit au dehors des Troupes de chaque côté des Rois pour les faluer. Celles du Roi d'Espagne étoient rangées à l'autre bord de la Riviere, vis à vis du chemin par où venoit le Roi; & les siennes étoient le long de la Riviere, par où abordoit le Roi d'Espagne. Elles surpassoient en toutes choses les Espagnoles, qui me parurent porter la livrée jaune & rouge, ce qui leur donnoit un peu d'éclat; mais, il étoit petit en comparaison de l'Or qui étoit fur le bleu des François.

Le lendemain, le Roi & la Reine suivis de beaucoup d'Hommes, & de nulles Femmes, que de la Dame d'Honneur & d'Atour , s'en allérent querir l'Infante-Reine. Après que les deux Rois , les deux Reines , & Monsieur, eurent été long-tems ensemble, ils se séparérent avec beaucoup de larmes. Le Roi d'Espagne, & la Reine sa Fille, se quittérent avec une sensible douleur, & la Reine sa Sœur montra par fa tendresse, qu'elle sentoit la force du Sang. Le Roi & Monsieur, en embrassant le Roi d'Ef-E 4

### 104 Memoires pour servir.

1660. d'Espagne comme leur Oncle, pleurérent & s'attendrirent, de voir la jeune Reine dans une extrême Affliction. Elle se mit trois fois à genoux devant le Roi son Pere, pour lui demander sa Bénédiction, & ce Prince pleura en. la quittant. Les Grands d'Espagne aussi témoignérent de grandes tendresses à leur' Infante notre jeune Reine, & souvent revindrent à elle lui baiser la main & la robe; ce qu'elle reçut gravement. Enfin, on la mit dans un Carosse tout en Broderie d'Or & d'Argent, & on la mena à Saint-Jean de Luz, avec toute la Suite du jour précédent : c'est-à-dire les Gardes, les Chevaux Legers, les Gendarmes, les Mousquetaires, & trois Compagnies du Régiment des Gardes. Toute la belle Cour étoit à Cheval, & tous étoient magnifiquement habillés. La jeune Reine vint descendre chez la Reine sa Tante, où les Princesses l'attendoient en bonne Compagnie. Elle avoit une Robe de Satin incarnat en Broderie d'Or & d'Argent, & quelques Pierreries à la mode de son Païs, c'est-à-dire enchassées dans beaucoup d'Or. Etant arrivée, elle entra dans le Ca-

à l'Histoire d' Anne d' Antriche. 104 Gabinet de la Reine sa Tante: elle y 1660. fit prêter le Serment à ses principaux Officiers, & particuliérement à Mades la Princesse Palatine sa Sur-Intendante. Madame de Navailles, Dame d'Atour, étoit alors destinée à être Damed'Honneur; car , la Maréchale de-Guébriant, nommée à cette belle Charge, étoit morte depuis peu. Ellene le prêta point alors, parce que son-Affaire étoit encore indécise. On vouloit renvoier la Comtesse del Priego, Camarera Mayor \* de l'Infante \*Jame : Reine; mais, on ne pût pis s'en d'Hon-deffaire si tô:, & il étoit incertain si neur. elle demeureroit pour quelque tems auprès de sa Maitresse,

La Reine, qui de ce jour-la prit le la Reine Nom de Reine-Mere, envoia la Reine prend fa Niece & sa Fille tout ensemble le Nombas sa Chambre, pour la laisser dé de Riene lasser, & voulut aussi se retirer dans Mere.

la sienne pour en faire autant. Comme tout le monde sur banni de cette-petite Maison, qui contenoit en ellerant de Roiales Personnes, & que les hommes, à la priere de la Reine en surent chasses jusques au Capitaine des Gardes & aux Huissiers, les Rei-

1660, nes étant toutes deux deshabillées, le Roi alla visiter la Reine, pour la prier de se coucher. Il lui dit qu'on lui ferviroit son soupé dans son Lit; mais, elle voulut venir souper avec lui, & avec la Reine sa Mere. Il la lui amena denc lui seul par la main, pour la voir. Elle la trouva quasi en chemise, & quand elle fut entrée, elle se jetta entre ses bras, & l'embrassa tendre. ment, l'appellant tantôt sa Tante, & tantôt sa Mere. Cette digne Mere, ravie de jouïr de ce bonheur, après avoir bailé avec grand plaisir cette jeune Princesse, lui fit donner un fiege pliant, le seul qui sût alors dans la Chambre. Elle la regarda avec des yeux pleins de joie, & louant sa beauté la fit remarquer au Roi, qui par lui même en étoit sans doute infiniment satisfait. La jeune Reine, voiant le Roi debout auprès d'elle, lui voulut faire place sur son même Siege, d'une maniere tendre & pourtant un peu embarrassée; mais lui, par un sentiment qui pouvoit passer pour une galanterie, ne le pris pas, & demeura debout auprès d'elle. L'Infante-Reine étoit aimable ainsi à demi deshabilée;

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 107 car; le Gard-Infante étoit une chose 1660? si monstrueuse, que quand les Femmes Espagnoles ne l'avoient point elles étoient beaucoup mieux. Les deux Reines demeurérent seules avec le Roi. Monsieur y étoit aussi, & nuls autres témoins que quelques Femmes de Chambre, & moi. Îls soupérent ensuite, dans la même familiarité que s'ils eussent été toute leur vie ensemble. La Reine Mere étoit bien tendre pour la Reine, & cette Princesse, qui la regardoit comme sa Mere, lui baifa les mains plufieurs fois. Après le foupé, le Roi ramena la Reine dans sa Chambre. Elle fut suivie seulement de la Comtesse de Priego Camarera Mayor, qui veut dire en

Le Roi d'Espagne, de son côcé, étoit demeuré abbatu de tristesse de la féparation de la Reine sa Fille. Etant retoutné à Fontarabie, il se jetta sur son Lit, & dit à ceux qui étoient auprès de lui, To vengo muerto, porque de ver llorar a mi Hya, esso ella lo devia; mi bermana tambien: pero quando bo visto essos des Muchachos, pendientes de mi cuello, llorar como E 6 Niños,

France Dame d'Honneur.

1660. Niños, me he de tal suerte entemeci-

\* Jere do, que no puedo mas \*

viens à Ainsi finit cette Journée si célébre, demi dont la fatisfaction fut égale de part & car, de d'autre, & confirmée par l'aveu que la Reine fit à la Reine sa Tante, en lui fleurer disant qu'elle n'avoit jamais eu d'inclima Eudevoit, par demander au Roi un Courier pour ema écrire au Roi son Pere. Elle ne ferma Sœur aussi: point sa Lettre après l'avoir écritte, aussi, qu'elle ne l'eût envoiée au Roi, le d'avoir priant de la lire. Elle lui sit connoître par cette prémiere Action, combien z:u ces elle étoit disposée à bien vivre avec. deux jeunes Garçons lui, & à lui rendre au delà même de tendant ce qu'il auroit pû fouhaiter; mais, à mon comme tous les biens ici bas sont mêlez de quelques maux, après que la. pleurer Reine fitt couchée, j'ai sçu depuis des En qu'elle ne dormit point toute la nuit, fans, je & que par plusieurs fois en soupirant, me suis elle dit à sa prémiere Femme de de telle Chambre qui conchoit auprès d'elle, maniere Ay, Molina! mi Padre +. Elie attenpleura ce Pere qui l'aimoit si tendre. dri, que je ment, & que selon toutes les appan'en rances elle ne devoit jamais revoir ; puis mais enfin, la présence du Roi sut plus. † Héla pour Melina! Mon Pere!

à l'Histoire d'Anne d'Autriche 109 pour elle un charme assez grand pour 1660.

lui adouzir cette amertume.

Le lendemain, elle se reposa, le Roi l'a'la voir le matin, & fut quelque tems avec elle; puis, ils allerent à la Messe aux Recolets. On fit voir à la Reine ses Habits, son Linge, ses Toilettes, & les choses nécessaires à la Noce, qui avoient tété mises en. reserve en ce lieu; puis Leurs Majestez vinrent diner ensemble. Après le. Repas, la Reine-Mere alla voir le Cardinal, qui éto t malade, & la Reine alla à la Comédie. Le soir on. lui essita ses Habits à la Françoise, &. on lui mit pour la premiere fois un Corps de Jupe, que la Duchesse de, Navailles, nommée ce même jour pour Dame d'Honneur, lui alla vêtir. Elle en fut d'abord incommodée; mais, elle le souffrit avec douceur & patience. Le Roi ce soir fut avec elle dans sa Chambre assez long tems; &, quoi qu'il eut fait semblant jusques là d'ignorer la Langue Espagnole, il se trouva que ce jour là il la sçavoit parfaitement bien. La Reine se coucha de bonne heure', pour se préparer à la Journée du lendemain, en laquelle

### 110 Memoires pour servir

1660, se devoit faire la derniere Cérémonie de leur Mariage.

Le 9 La Reine s'év

Juin.

La Reine s'éveilla du matin, & la Duchesse de Navailles, qui eut l'honneur de l'habiller, fit en ce jour & quelque tems de suite, les Charges de Dame d'Honneur, & Dame d'Atour tout ensemble. Elle fut assez embarassée à lui pouvoir faire tenir sa Couronne fermée sur la tête, parce qu'elle étoit coiffée en Cheveux. Ils étoient sans nul ajancement, que d'être renouez à la mode d'Espagne avec des Rubans par le bout, & rattachez ainsi à ceux qui joignent la tête. C'étoit une maniere de Coeffure qui étoit, comme je l'ai déja dit, différente de celle qu'elle avoit le jour de ses Nôces à Fontarabie; mais qui étoit allez galante. Elle s'habilla de fon Habit Roial, parsemé de petites Fleurs de Lis d'Or. C'est un bel Habir. Outre l'Honneur qui se trouve à le porter, il sied assurément mieux que nul autre. C'étoit un Corps de Juppe & des Manches, avec une Juppe de même, semez de petites Fleurs de Lis d'Or: puis, il y avoit le Manteau Roial que l'on attacha au haut du Corps de Juppe, comme une maà l'Histoire d'Anne d'Autriche. 111 maniere de Mante. Il traine jusques à 1639. terre, avec une Queue fort longue, dont le bout est taillé en rond.

Le Roi avoit un Habit noir, & nulles Pierreries. Ils furent ensemble à l'Eglise par une Gallerie découverte, un peu plus haute que la Rue, qu'on avoit faite pour y aller depuis la Maison de la Reine-Mere, où la Reine logea les deux prémiers jours qu'elle fut en France. La Reine se mit auprès du Roi sous un haut Dais de Velours violet, parsemé de Fleurs de Lis d'Or, & l'Estrade étoit de même, c'est à-dire le Tapis, les Chaises, & les Carreaux: le tout convert de Fleurs de Lis d'Or. D'abord, l'Evêque, avant que de commencer la Messe, apporta au Roi l'Anneau que le Roi donna à la Reine, & la Monnoie accoûtumée, sur un Bassin de vermeil doré. Je ne sçai s'il lui dit quelque mots. Quand le Roi alla à l'Offrande, il fut accompagné, du Grand Maitre des Cérémonies de Rhodes, de ses Capitaines des Gardes: de Vardes qui commandoit sa Garde Suisse, & de d'Humieres qui commandoit les Gardes appellez Bec de Corbin; & Monfieur Frere du

### 112 Memoires pour fervir

1660, Roi porta son Offrande. Quand lan Reine y alla, Monsieur, qui étoit affis auprès du Roi sur un Siege pliant, pafla du côté de la Reine, & lui donna la main. Mademoiselle, Fille ainée du feu Duc d'Orleans, & Fille unique de sa prémiere Femme, portoit l'Offrande de la Reine, & Mesdemoiselles d'Alençon & de Vallois ses Sœars portoient la Queue de la Reine, avec Made. de Carignan Princesse du Sang. -Mancini, Neveu du Cardinal, & destiné à de grandes Dignitez, porta la Queue de Mademoiselle, & celles de Meldemoiselles ses Sœurs & de Madame de Carignan ,le furent par des Personnes de Qualité, mais qui n'avoient point de Titres. Quand le Roi & la-Reine furent mis sous le Drap où Poile, ce fut la même chose; & quand il. fallut leur faire baifer la Paix, ce fut. le Cardina' Mazarin qui le fit, & qui alla aussi la porter à la Reine Mere, fa-véritable Maitrefle & Bieffactrice. Elle étoit à main droite du Roi, surune haute Estrade séparée de celle du Roi, couverte de Velours noir, & fous un Dais de même Etoffe, environnée de les premiers Officiers & Grands ...

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 113 Grands de sa Maison: Madame la 1660. Comtesse de Flex , sa Dame d'Honneur, qui prétendoit être Princelse, lui portoit la Queue. Dans le visage de cette grande Reine, on pouvoit facilement connoitre la joie intérieure de son ame; ce qui la rendoit si belle, qu'à cinquante-neuf ans elle auroit quasi pu disputer de beauté avec la Reine sa Niece, qui dans le vrai n'avoir pas une beauté si parfaite, que celle que la Reine sa Tante avoit eue à son age. La Reine Mere avoit les traits du visage plus beaux, elle étoit plus grande, elle avoit une plus grande mine, beaucoup plus de majesté, & le visage d'une plus belle forme : elle la surpassoit encore en la beauté admirable de ses mains & de ses bras; mais, la Reine avoit le teint plus beau, & de belles couleurs qui l'embellisoient: elle ressembloit à la Reine-Mere, comme je l'ai déja dit, de la rencontre, de l'air, & un peu du tour du visage. Cette heureuse Mere, au retour de la Cérémonie, nous fit l'honneur de nous dire, à la Comtesse de Flex & à moi, qu'il lui étoit venu en pensée, voiant aller la Reine à l'Ofrande.

# 114 Memoires pour servir

1650 frande, avec son Habit Roial & far Couronne, que cette seule tête au Monde étoit digne de cette Couronne.

> Le Roi, les deux Reines, & Monsieur, dinérent ensemble. La Reine, au sorrir de la Messe, s'étoit couchée pour se reposer : puis, elle se releva, & s'habilla d'un Habit de Toile d'Argent blanche, à la Francoife; & sa beauté avec cet Habit parut avoir un nouvel éclar. Elle monta chez la Reine sa Tante, elles furent' quelque tems en particulier dans sa petite Chambre, n'y aiant que la Comtesse de Flex, la Duchesse de Navailles, & Madame de Noailles, la Comtesse de Priego Espagnole, & moi. Les Reines ensuite sortirent de ce lieu, & se montrérent un peu au public. Elles s'amusérent à regarder le Roi, qui prit plaisir à jetter lui même au Peuple la Monnoie que l'on avoit faite pour le gratifier selon la coutume. Quelque tems après, ils se retirérent dans la petite Chambre de la Reine-Mere, le Roi, les deux Reines, Monsieur, & le Cardinal Mazarin. Ils s'affirent dans la ruelle

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 115 du Lit, & y demeurérent à causer de 1660. choses indifférentes. Quand il fut nuit, l'Infante Reine, quitta la Maison de la Reine-Mere, & alla chez le Roi, conduite par lui, par la Reine leur Mere, & par Monfieur. Ces Roiales Personnes ne furent suivies que de la Comtesse de Flex, de la Duchesse de Navailles, de la Comtesse de Noailles, & de la Comtesse de Priego. Je ne sçai qui se trouva chez le Roi, car je n'y étois pas. Leurs Majestez & Monsieur soupérent en public, sans plus de cérémonie qu'à l'ordinaire, & le Roi aussi tôt demanda à se coucher. La Reine dit à la Reine sa Tante, avec les larmes aux yeux, es muy temprano \*; qui fur trop depuis qu'elle étoit arrivée le feul mo-tôt. ment de chagrin qu'on lui vit, & que sa modestie la força de sentir; mais enfin , comme on lui eut dit que le Roi étoit deshabillé, elle s'assit à la tuelle de son lit sur deux Carreaux pour en faire autant, sans se mettre à la Toilette. Elle voulut complaire au Roi en ce qui même pouvoit choquer en quelque façon cette pudeur, qui l'avoir d'abord obligée de chasser de sa Cham116 Mémoires pour servir

2560 Chambre tous les hommes jusqu'au moindre de ses Officiers. Elle se deshabilla, sans faire nulle façon; & comme on lui eut dit, que le Roi l'attendoit, elle prononça ces mêmes paroles, Pres-

rite, prononça ces mêmes paroles, Prefivite ; to, presto, qu'el Rey m'espera \*\*. Après vite ; le une obésissance si ponctuelle, qu'on Roi pouvoit déjà soupçonner être mésée de m'at. Passion, tous deux se couchérent atend, vec la Bénédiction de la Reine, leur

Mere commune.

Cette Princesse devint en ce jour la Belle Mere de la Reine; mais, une aussi bonne Tante pouvoit bien être appellée Mere en tout tems, & la Reine en effet ne lui donna plus d'autre Nom. Il sembla que Dieu avoit répandu ses graces sur ce Mariage; car, le Roi témoigna depuis une grande tendresse pour la Reine, & elle pour lui: il la pria de consentir qu'il put renvoier la Comtesse de Priego, & lui représenta que ce seroit contre la Coutume de retenir dans cette prémiere Place une Etrangere. Elle lui répondit qu'elle n'avoit point de volonté que la sienne, & lui dit qu'elle avoit quitté le Roi son Pere qu'elle aimoit tendrement, son Pais, & tout

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 117

ce qui lui avoit été ofert, pour se don- 1663. ner entiérement à lui ; qu'elle l'avoit fait de bon cœur, mais qu'aussi elle le supplioit de lui accorder en récompente cette grace, qu'elle pût être toujours avec lui, & que jamais il ne lui proposat de le quiter, puisque ce seroit pour elle le plus grand déplaisir qu'elle pourroit recevoir. Le Roi accorda si volontiers à la Reine sa demande, qu'il commanda auffi tôt au grand Maréchal des Logis, de ne les Téparer jamais la Reine & lui, ni pendant le Voiage, quelque petite que fut la Maison où ils te trouverroient logés.

La Reine-Mere, qui connoissoit le Roi son Fils un peu froid & grave, nous avoua qu'elle avoit eu une grande peur, que cette indisférence qu'elle avoit imaginée en l'ame du Roine su l'autre de lui faire de voit si ardamment désiré de lui faire épouser; mais, après qu'elle l'est vu agir avec elle comme il sit dans les prémiers jours qu'elle su en France, elle perdit heureusement cette crainte car elle le vit alors aussi sensible à l'Amitié, à l'égard de la Reine, qu'el-

# 118 Memoires pour servir

1660. le l'auroit pû desirer. Elle n'avoit à demander à Dieu que la durée de ce Bonheur: il falloit l'espérer; mais, par les facheuses experiences, qu'un chacun doit avoir, de l'instabilité du Bonheur des hommes, elle avoit toujours sujet d'apréhender ce qui arrive Souvent dans la vie. Aussi-tôr après les Nôces, elle nous fit l'honneur de nous dire à la Comtesse de Flex, & à moi, patlant de la satisfaction & du contentement du Roi, qu'il l'avoit remerciée de lui avoir ôté du cœur Madlle. de Mancini, qu'il lui avoüa n'estimer guerres du côté du bon Sens & de la Raifon, pour lui donner l'Infante, qui vrai-semblablement alloit le rendre heureux, tant par sa Beauté, que par sa Vertu, sa Complaisance, & l'Affection qu'elle lui témoignoit.

\* Yous tentosquot.

Pourez : Quand la Comtesse de Priego s'en dire en alla, le Cardinal lui donna une Boete 

Espa:

de Pottrait de Diamant, où étoit le sau;

qu'il lui Portrait du Roi. La Reine, le re
ressem:

gardant, lui dit, Podreis dezir en 
ble;

Espa ña, que le parece, pero qu'es me
mais jor. \* La Reine - Mere envoia au 
plui Boi son Frere une Horloge sonnante 
bau.

å

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 119 à mettre sur sa Table; toute couverte 1660, de Diamans assez gros, pour rendre ce Présent digne de celle qui le donnoit, & de celui qui le reçut; mais, il ne sut passe qu'avec des Gans d'Espagne, qui même n'étoient pas bons. La Reine-Mere en sut honteuse. Elle nous l'avoua; &, sans se soucier du Don, elle auroit souhaitté, pour

ce cût été plus magnifique.

Après que la Comtesse Espagnole, trois Dames du Palais que la Reine avoit amenées, & plusieurs autres Femmes que l'on renvoia furent parties, on ne pensa plus qu'à regagner Paris, & la Cour partit de Saint Jean de Luz, pour reprendre le chemin de Bourdeaux, le quinzieme de Juin.

la Gloire de sa Nation, que ce Prin-

La Reine nous conta depuis, elle même, ce qu'elle avoir fenti pour le Roi, dès son enfance, & ce qu'elle avoit trouvé étant en Espagne de l'Ambassade du Maréchal de Grammont. Elle nous sit l'honneur de nous dire un soir, à Madame de Navailles & à moi, qu'elle avoit toujours regardé le Roi comme devant être son Mari; &, parlant de l'Ammour

à l'Histoire d'Anne d'Auriche. 123
avoit souvent dit, que pour être heu-1660.
reuse, il salloit être Reine de France;
& qu'elle vouloit la voit porter cette
Couronne, ou porter un Voile; car,
du vivant de la Reine d'Espagne sa
Mere, elle avoit un Frere qui étoit
grand, & par conséquent elle n'aspiroit pas comme elle a pû faire depuis
d'être Héritiere du Roiaume. Dans
l'Amitié qu'elle eut pour le Roi, on
la vit bien vîte,

Los terminos passar todos de un golpe \*passer Y en partiendo llegar al postrer punto\*. lesbor.

Il ne faut pas s'en étonner; la caud-d'un fe de sa Passion étoit belle, & l'inno-coup, conp, cence donnant à cette Princesse le partant pouvoir de la laisser voir telle qu'elle arriver la sentoir, elle prenoir autant de plais de la sentoir a la sentoir autant de plais de la sentoir a l'Amour réciproque que le Roi avoir alors pour elle un juste sujet de se glorisser de son Mariage, elle nous sit l'honneur de nous dire aussi, à Madame de Navailles & à moi, qu'elle avoit été sensiblement affligée, quand on lui avoit apris en Espagne la malatorne. V.

124 Memoires pour servir

qu'elle Roi eut à Calais; mais, qu'elle croioit toujours, que l'animofité qui étoit entre les deux Nations augmentoit le bruit de fon mal; qu'elle avoit espéré que cette maladie & le bruit même de sa mort, qui parvint jusqu'à elle, ne seroit pas vrai; & qu'elle fut ravie, quand on l'afsûra de sa guérison.

En ce même tems, le Roi d'Angleterre arriva dans ses Erats. En descendant à terre, ce jeune Roi, qui avoit du mérite, & que l'expérience de fes longues soufrances avoit rendu honnête Homme, reçut Monk, qui l'avoit dignement lervi, avec de grandes marques de son ressentiment Il le sit Chevalier dans le même instant. l'embrassa: le Duc d'Yorc son second Frere lui mit la Jartiere, & le Duc de Glocester l'Epée. Peu de jours après, ce Prince fit son Entrég à Londres, où il fut reçu avec les transports de joie, que la Tirannie passée, & un véritable Repentir devoit inspirer à ces Peuples, qui retrouvoient en lui un Roi légitime, aimable, & qui leur parut rempli de bonnes qualitez. ·La Cour marchoit jour & nuit;

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 129

pour aller à Bordeaux, & de là ga-1660. gner Paris. Il n'y entrien de confidérable dans cet e Marche, finon qu'a Rochefort nous eumes un grand Tremblement de Terre, dont les Avantures ne servirent seulement qu'à divertir le Public. On arriva dans cette grande Ville le vingt-troisieme Juin veille de Saint Jean, & cette Lez journée est remarquable. Le Roi, Juin, les Reines , & Monsieur , le Cardipal Mazarin, les Princesses & Duchesses, & toutes les Personnes de Qualité & d'un mérite connu, se mirent à Langon dans une Barque, & toute la Cour dans d'autres Batteaux couverts. Après avoir cheminé deux lieues, les Jurats de Bordeaux amenérent au Roi un beau & grand Batteau, où le Roi les Reines, Monfieur, le Cardinal, les Princesses, & toutes les Personnes de Qualité se mirent. Il étoit magnifiquement doublé par dedans de Velours cramoisi , avec des Passemens d'Or: 'il y avoit une' Table couverte d'un Tapis de même couleur & aussi une Chaise de velours noir avec des Passemens d'Argent pour la Reine-Mere. Le haut bout du Bateau étoit

1660, fermé d'une Balustrade, comme un Cabinet élevé d'un petit dégré, où fe mirent Leurs Majestez. Il étoit tout doré, enrichi d'Emblemes, Chiffres, Peintures, & Devises. Ce bateau étoit couvert par le bout d'en bas, de Tapis, & bordé tout au tour de Bancs couverts de velours Cramoifi avec des Crepines d'Argent, qui servirent de Sieges à toutes les Dames qui s'y trouvérent. Il y 🗪 voit une Balustrade dorée qui reignoit tout au tour, & qui formoit une Gallerie au dehors tapissée par en bas. & enrichie de semblables Devises Latines. La Chambre; qui contenoit tout le Batteau étoit grande: il y avoit plusieurs grandes Croilées, & le haut étoit un Dôme fort élevé, & doublé de Damas cramoisi avec des Passements d'Or & d'Argent. Il étoit tiré par quatre grands Batteaux plats, en forme de Galeres, qui étoient azurez & semez de Couronnes d'Or, avec des Chiffres; & les Batteliers qui les menoient étoient habilles de Taffetas bleu, avec du Passement d'Or & d'Argent. Plusieurs autres suivoient celui-là, & plusieurs

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 127

Personnes de Bourdeaux vinrent dans 1660; d'autres, pour voir passer le Roi. fut salué à son arrivée de plusieurs coups de Canon, & des Cris publics du Peuple, dont le Quay étoit entiérement rempli. Il sembloit que c'étoit un Amphiteatre fait à plaisir, à cause que le Quay est un peu en descendant yers la Riviere. Les Violons suivoient le Batteau du Roi, le son des Frompenes, & le bruit des Canons, se mêlérent à la Musique. Le Roi & les Reines y prirent plaisir, & le bel effet que faisoient tant de choses ensemble auroit à mon gré rendu cette Entrée belle & agréable, st le chaud qui fut excessif ce jour - là eut permis d'en jouir commodément. Le Roi joua pendant le chemin,

Le Roi Joua pendant le chemin, & l'Abbé de Gorde perdit en une heure cinquante mille écus. On fue trois jours dans cette Ville, puis le Dimanche vingt-feptieme on vint dans le même Batteau coucher à Blaie. La Cour marcha enfuire jufqu'à Poitiers, qui est une laide & grande Ville, & de Poitiers on alla à Richelieu, dont le Nom célébre répond à la beauté du Lieu. De là on vint à Amboise,

1660, puis à Blois, & à Chambor, où l'on lejourna un jour. De Chambor on vint coucher à Orleans. L'Entrée en fut belle, toutes les Rues étoient tapillées, & le Peuple rémoigna une grande joie de revoir le Roi : leur Revolte passée les devoit faire trembler à la vûe de leur véritable Maitre; mais, leur repentir & leurs supplications attirérent sur eux les effets de sa Roiale bonté, par l'oubli de leur faute: & . comme il venoit de donner la Paix à toute l'Europe, il ne voulut pas laisler à cette belle Ville aucune marque de son indignation. Enfin, on arriva à Fontainebleau le trezieme

jour de Juillet. Le 13

Juillet.

La Cour aiant été sept ou huit jours à Fontainebleau, la Reine Mere vint à Paris, & le Cardinal aussi. Le Roi & la Reine demeuré. rent à Vincennes, pendant qu'on préparoit leur Entrée. Le Cardinal, dont la santé étoit alors mauvaise, eut les gouttes: elles rentrérent par des Bains qu'on lui fit, à cause qu'il avoit aussi la gravelle. Ses gouttes rentrées lui caulérent de grandes douleurs dans les entrailles, qui lui donnérent

# à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 129

nérent la fievre & des convulsions, 1660. qui firent douter de sa vie. Un jour le Roi, qui venoit souvent à Paris, lui demandant conseil sur quelque Affaire, il lui dit, Sire, vous demandez conseil à un Homme qui n'a plus de Raison, o qui extravague. Le Roi, connoissant en effet qu'il avoit des momens de reverie, touché d'une vive douleur, s'en alla dans une petite Gallerie qui étoit de l'Appartement du Cardinal, & là il pleura cet Homme, qui lui avoit servi comme de Tuteur, de Gouverneur, & de Ministre tout ensemble. Il n'avoit pas connu tous ses deffauts. & ses derniers services lui avoient fait voir sa capacité, & ses bonnes intentions.

Toutes les Compagnies Souveraines allérent faluer ce Ministre, avec des sentimens contraires à ceux qu'ils avoient eus par le passé. Le Parlement députa un Président, deux Conseillers de la Grand' Chambre, & un-de chaque Chambre des Enquétes, pour le remercier de la Paix qu'il venoit de saire: Honneur qui jusqu'alors n'avoit été fair à aucun Ministre, ni Favori, & n'avoit point

#### 130 Mémoires pour fervir

1660, encore d'exemple. Cette Compagnie avoit mis sa téte à prix; mais, en cette occasion, leurs Harangues furent toutes remplies de ses Lonanges; &, sans avoir honte de leur Injustice palsée, ou de leur Légéreté presente, ils témoignérent avoir pour lui une vénération extrême. Le Cardinal dut être sans doute sensible à cette Gloire; &, véritablement, elle fut grande: mais, pour la mitiger, Dieu le mettoit en état, par les approches de la mort, d'éprouver en lui même, que les biens de la vie ne sont jamais purs. Il leur répondit à tous, selon ce qu'il devoit sentir, & leur patla éloquemment. Peu de jours après, il se porta mieux, & son amendement fit espérer que son mal ne seroit rien.

Au commencement de Septembre se sit à Paris l'Entrée du Roi & de la Reine, qui, en attendant cette célébre Journée, étoient toujours demeurez à Viucennes. J'en pailerai peu, renvoiant ce Détail à ceux qui en voudront instruire le Public. Ce sut en effet une belle chose & agréable à voir. La Reine étoit dans un Charttiomphant, plus beau que celui que

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 131

l'on donne faussement au Soleil , & 16602 ses Chevaux auroient emporté le prix de la beauté sur ceux de ce Dieu de la Fable. Cette Princesse étoit habillée d'une Robe noire en Broderie d'Or & d'Argent, avec quantité de Pierreries d'une valeur inestimable. La couleur de ses Cheveux argentez & le blanc. & l'incarnat de son teint, qui convenoit au bleu de ses yeux, lui donna · un éclat infini, & sa beauté parut extraordinairement. Les Peuples furent ravis de la voir; &, transportez de leur joie, & de leur amour, lui donnérent mille & mille bénédictions. Le Roi étoit tel que les Poëtes nous représentent ces Hommes qu'ils ont divinisés. Son Habit étoit en Broderie d'Or & d'Argent, aussi beau qu'il le devoit être, vu la Dignité de celui qui le portoit. Il étoit monté sur un Cheval propre à le montrer à ses Sujets, & suivi d'un grand nombre de Princes, & des plus grands Seigneurs de son Royaume. La Grandeur qu'il faisoit voir en sa Personne, le fit admirer de tous, & la Paix qu'il venoit de donner à la France, avec cette belle Princesse qu'il leur donnoit F. 5 pour

1660. Reine, renouvella dans les cœurs de fes Peuples leur zêle & leur fidelité; & tous ceux, qui en ce jour purent le regarder, s'estimérent heureux de l'avoir pour leur Roi & leur Maitre. La Reine-Mere vit passer le Roi & la Reine pat un Balcon de la Rüe Saint Antoine, & sa joie se peut aisement deviner par toutes les choses que j'ai écrites. La Reine d'Angletterre, & la Princesse sa fille, étoient avec el-le.

La Reine-Mere, après avoir marié le Roi à celle que son cœur avoit toûjours defirée, voulut penfer à Monfieur, & comme une bonne Mere lui choisit ce qui lui paroissoit alors de meilleur & de plus précieux dans l'Europe. Ce fut la Princesse d'Angleterre, qu'elle avoit tendrement airace; & qu'elle auroit voulu faire Reine, au deffaut de l'Infante sa Niece. Elle fit donc résoudre le Roi à ce Mariage; &, pour l'engager à sa conclusion, elle alla demander cette jeune Princesse à la Reine d'Angle. terre sa Mere. Elle l'obtint facilement; car, Monsieur étoit digne d'être reçu avec joie des plus grandes Princesses

#### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 133

de la Terre. Celle, qu'il alloit épou- 1660. fer, lui avoit même cette obligation, d'avoir été en tout tems également fouhaitée de lui ; si bien que ses desirs étoient plûiôt fondez sur sa propre Dignité, que sur le rétablissement du Roi d'Angleterre son Frere. Le Duc d'York, second Frere de cette Princesse, ne prit pas un si bon Parti pour lui; car, environ ce même tems, il se maria à une simple Demoiselle, Fille du Chancelier d'Angleterre, qui servoit la Princesse Roiale son autre Sœur, Veuve du Prince d'Orange. La Reine d'Angleterre, leur Mere venoit de perdre, il y avoit peu, le Duc de Glocester son troisieme Fils, qui, par la réputation qu'il avoit déjà aquise, paroissoit devoir être un grand Prince; &, l'affliction de cette Princesse fut sensiblement redoublée, par la faute que fit le Duc d'York, en prenant une Alliance, fi basse qui ne lui convenoit pas.

La Reine de la Grande Bretagne; après avoir accordé la Princesse sa lile à Monsieur, peu de jours avant la Fêre de tous les Saints, partit pour aller en Angleterre, faire une visite

#### 134 Memoires pour fervir

1660. au Roi son Fils, & prendre ses melures avec lui pour leurs Affaires communes. Son dessein étoit de lui proposer le Mariage d'Hortense Mancini, Niece du Cardinal Mazatin, sans qu'il y cut d'autre fondement à cette pentée, que la Complaisance que voulurent avoir pour le Cardinal Mazarin Milord Germain, & Milord Montaigu. Ils alléguoient pour raison, que dans ce nouveau Rétablissement du Roi d'Angleterre, ses Peuples étoient mal affermis; que le Parlement d'Angleterre paroissoit avoir encore des Factions; &, qu'il y avoit une Armée sur pied , qui n'étoit pas entierement soumise à ses volontez. Il leur sembla qu'une fomme d'Argent confidérable lui devoit être nécessaire pour paier ses Troupes, les congédier, & acheter ce qui restoit de Factieux dans son Roiaume. La Reine d'Angleterre, arrivant à Londres, trouva toutes choses si bien disposées, les Armées si obéissantes, & le Parlement si soumis, que la Proposition du Mariage d'Hortense, ne put alors trouver d'agrément dans le cœur du Roi son Fils. La nécessité de cinq mil-

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 135

millions, promis par le Cardinal à 1661? l'heure qu'on les voudroit, ne le pressoit plus de les recevoir ni de les demander. C'est pourquoi, le parti qu'on lui offroit ne lui plut pas : son Armée se sépara d'elle-même par la feule Puissance de sa volonté; & le Parlement fit aussi ce qu'il desira. Le Cardinal fut sans doute affligé de ce changement; mais, on peut dire à sa gloire, qu'il avoit apparamment si peu recherché cet Honneur, & avoit fait tant d'ostentation de son indifférence fur cet Article, & fur la violence que ces Seigneurs Anglois lui faisoient, que l'envie , la hame , ni l'esprit de raillerie, ne purent trouver là dessus de matiere sustisante pour lui faire un reproche. Sa sagesse, & sa moderation, parurent encore en une autre oce casion presque aussi avantageuse pour lui ; car le Duc de Savoie lui aiant fait offrie d'épouser une de ses Nieces, pourvû qu'il voulût lui faire rendre Pignerol, ce Ministre le refusa, & dit au Duc de Navailles, à ce que la Duchesse sa Femme m'a conté, qu'il ne vouloit établir ses Nieces que pour augmenter sa Gloire; & que faisant F 7

1660. cette trahison au Roi par la seule considération de ses intérêts, il n'en mériteroit que de la Honte. Le Chancelier d'Angleterre, qui ne ressembloit pas au Cardinal Mazarin, fit demander à la Reine d'Angleterre la permission de se présenter devant elle, pour lui faire la révérence. Reine lui manda qu'elle le vouloit bien, pourvû qu'il ne lui parlât point de sa Fille; mais, le Roi son Fils, qui étoit engagé à soutenir ce Mariage, par l'affection qu'il avoit pour le Chancelier, içût si fortement presser la Reine sa Mere , qu'enfin vaincue par la force qu'il lui fit, & par le conseil de divers Seigneurs, du Comte de St. Alban \*, & de l'Abbé de Montaigu, qu'elle consentit au Mariage. Elle pardonna à son Fils, & reçut pour sa Belle Fille la Duchesse d'York. Les Lords trouvérent qu'elle le devoit faire, tant pour faire ses Alban Affaires & s'établir un Revenu considérable que le Roi son Fils lui donnoit en son Païs, que pour s'établir eux-mêmes, particulierement le Comte de St. Alban, Ministre de cette Princesse. Il se fit Ami du Chance-

lier.

lord Germain . Comte de St.

# à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 137

lier, après avoir tenu bon quelque 1660. tems, & fait en apparence le personnage d'honnête homme, qui étoit de ne se rendre que difficilement, Milord Montaigu n'avoit pas de desirs pour la Fortune qu'il pouvoit faire en Angletetre: ses attachemens étoient en France, par l'Amitié que la Reine-Mere avoit pour lui; & de plus, on peut dire de lui, qu'en toutes choses, en tous Païs, sa vétitable Piété faisoit qu'il étoit desintéresses.

Alors le Cardinal retomba malade, d'un mal langnissant : Il parut que l'humeur des goutes étoit remontée des jambes à l'estomac, & renfermée au dedans; ce qui lui causa des étousfemens qui passérent long-tems pour vapeurs. Les Médecins le purgérent fouvent, & comme il amandoit toujours par la purgation, on connut par là, malgré leur dissimulation, que c'étoit hunteur, & que cette humeur venoit d'une mauvaile source: L'état où il étoit alors ne l'empêchoit pas de penser à ses Trésors; & dans ces mêmes tems, comme il avoit des momens de reiache, on remarqua qu'il s'occupoit souvent à peser les Pistoles qu'il

## 138 Memoires pour fervir

1660 qu'il gagnoit, pout remettre les lègeres le lendemain au Jeu.

L'Avarice du Cardinal étoit telle 1661. que la Reine n'avoit point d'Argent. Toute la dépense de la Maison se faisoit par l'ordre de Colbert, Créature du Cardinal, qui épargnoit sur toutes choses. Cette jeune Princesse n'avoit pas de quoi jouer; car, on ne luidonnoit alors que les mille Ecus par mois, destinez de tout tems pour les menus Plaisirs des Reines, & pour leurs Aumones: mais, comme le Jeu étoit à la mode, & que la Reine aimoit quelquefois à jouer, cette somme n'étoit pas suffisante; car, pouvant beaucoup perdre chaque jour, il arrivoit souvent que l'Argent étoit bien-tôt fini, de sorte qu'elle n'avoit pas de quoi faire des Aumones, ni de quoi satisfaire à ses Plaisirs. Le jour des Ettenes, on avoit accoutumé de donner à la Reine-Mere, du tems du Roi fon Mari, douze mille Ecus; mais, la Reine n'eut que dix mille Livres, dont elle fut fachée, à cause que la Reine sa Mere lui avoit dit, qu'elle avoit accoutumé d'avoir douze mille Ecus, Cette différence lui déplut :

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 139 plut: elle s'en plaignit à la Duchesse 1661 de Navailles. Cette Dame, croiant faire un service au Cardinal, l'en alla avertir, le conseillant de mieux traiter sa Maitresse: elle lui dit aussi qu'elle étoit fenfible; & qu'elle connoissoit le bien & le mal qu'on lui faisoit. Il lui répondit que la Reine auroit de l'Argent quand il lui plairoit d'en demander, sans promettre de lui en donner. Il parut en colere contre la Reine-Mere, de ce qu'elle vouloit qu'on donnat à la Reine sa Fille les douze mille Ecus dont je viens de parler, & dit avec exagération, Hélas! si elle sçavoit d'où vient cet Argent, & que s'est le Sang du Peuple, elle n'en seroit pas si litérale. Lui, qui jouoit tous les jours trois ou quatre mille Pistoles, qui avoit tout l'Argent de France dans ses Coffres, qui laissoit jouer à sa Niece la Comtesse de Soissons chaque jour des sommes immenses, qui pilloit tout, & qui laissoit faire sur les Peuples les plus énormes voleries qui se soient jamais faites: lui, dis - je, que l'on trouva peu après sa mort avoir rempli de Tréfors innombrables toutes les Places de

### 140 Memoires pour servir

1661. de sa Domination, & celles de ses Amis; il cut la hardiesse de reprocher à sa Biensactrice, à la Mere de son Roi, à la Mere de la France & des Pauvres, douze mille Ecus qu'elle souhaita qu'il sit donner à la Reine; selon que le seu Roi son Mari avoit accoutumé de les lui donner à elle: en quoi on peut voir quelle étoit sa Tirannie, sa Dureté, & son Ingratitude, dans les choses où il agissoit naturellement.

La Reine d'Angleterre vint alors à Portsmouth, pour s'embarquer & revenir en France par le Havre; mais, son Vaisseau pensa périt & fut jetté fur le sable. La Princesse d'Angleterre accordée à Monfieur, dans ce même Vaisseau, fut prise de la Rougeole, dont elle fut extrémement malade. La Reine Mere, qui souhaitoit ce Mariage, s'inquiéta de ce qu'on ne scavoit point de ses Nouvelles, & Monsieur montra par son chagrin, que du moins son intention étoit d'être affligé. Cette Princesse, après avoir été deux jours en péril, par l'excès de sa maladie, rerourna à Portsmouth, pour être purgée, mais à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 141

la Rougeole lui sortit tout de nou-1661. veau, & les Médecins doutérent de sa Vie. La santé lui étant revenue, elle se remit sur Mer, avec la Reine sa Mere, laquelle peu après arriva au Le, Havre heuteusement, aiant eu en ce Fevrier. Voiage la crainte de perdre la Princesse sa fille, & la douleur d'avoir vû mourit, pendant le séjour qu'elle avoit fait à Londres, la Princesse Roiale sa Fillé ainée, Veuve du Prince d'Orange.

Le Dimanche sixieme du mois, le Le 6 feu prit dans la Gallerie du Louvre Feyrier. appellée la Gallerie des Rois. Elle fut presque entiérement brulée, avec un Salon voissin, qui ne faisoit que d'être achevé de bâtir. Le Roi sut contraint par cet accident d'aller à Saint Germain passer guelques jours,

pour laisser netroier le Louvre.

Le Vendredi onzieme, le Cardinal Le 11 étant alors à Vincennes, se senit en Fevrier.
mauvais état. Il envoia le Duc de
Navailles au Roi, lui mander qu'il étoit fort malade, & qu'il souhaitoit de le voir. Le Roi pleura avec ce
Duc, disant qu'il perdoit beaucoup,
& que si le Cardinal avoit vêcu en-

## 142 Memoires pour servir

1661. core quatre ou cinq ans, il l'autoit laissé capable de gouverner son Roiaume; qu'alors il demeuroit embarrallé, ne sachant à qui se confier; & que son plus grand desir étoit de faire lui même ses Affaires. Cette Nouvelle fit que toute la Cour revint de Sr. Germain à Paris, d'où le Roi alla aussi-tôt à Vincennes. La Reine-Mere alla l'y joindre, & fut servie par les Officiers de la Reine sa Fille, parce qu'elle n'y mena point les siens. Ce même jour onzieme, on avoit donné de l'Emérique au Cardinal, sur le foir , qui l'avoit fort soulagé: c'est . pourquoi on lui en redonna le treize, dont il se porta mieux, un jour ou deux, à cause de la grande Evacua. tion, mais aussi-tôt après il retomba dans ses mêmes maux.

La Reine d'Angleterre arriva à Paris le vingtieme Fevrier, elle fut bien reque du Koi, & des Reines, qui allérent au devant d'elle jusques auprès de Saint Denis, avec toute la Grandeut & la Suite, qui accompagne toujours un Roi de France.

Le vingt deuxieme Fevrier, le Roi & la Reine-Mere, qui étoient à Vincennes,

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 143 cennes, allérent un matin voir le 1661. Cardinal. Ils le trouvérent plus mal ce jour-là, & plus oppressé. Il leur parla de sa mort, & leur dit des choles touchantes. Le Roi & la Reine-Mere y furent deux heures, & en sortirent pleurans & attendris. Sur la fin de Fevrier, le Cardinal empira tout à fait ; &, ne scachant à qui jetter ses inombrables Trésors, il fiança sa Niece Mancini, qui étoir revenue à la Cour, au Connétable Colonne, avec un dot de cent mille Livres de rente en Italie, & sa belle maison de Rome qu'il lui laissa. Le Roi, à son retour, avoit vêcu avec elle, avec beaucoup plus de marques d'indifférence, que de passion. Quelques-uns ont dit, qu'il eut encore quelques momens de tendrelle, qui penserent rallumer ses prémieres flammes; mais,

je l'ignore, & n'en puis rien dire.
Le Minitte fit épouser Hottense
Mancini au Grund Maitre, en le saisant Héritier de tous ses Biens, & lui
fit quiter son Nom de la Porte, qui
de soi étoit médiocrement honorable, & l'obligea de prendre celui de
Mazarin, avec des Biens & des Eta-

1661. blissemens prodigieux. Depuis longtems le Grand Maitre, Fils du Maréchal de la Meilleraie, étoit amoureux de Madlle, Hortense, & avoit resusé la Comtesse de Soissons, espérant d'avoir sa cadette; mais, le Cardinal gardoit cette Cadette, qui étoit belle, pour des Rois, ou du moins pour des Souverains. Jusques là, il avoit montré de l'aversion à la lui donner, & ne paroilloit pas estimer sa Personne; mais la mort, qui le prenoit à la gorge, ne lui donnant pas le tems d'accomplir, en ses Nieces qui lui restoient à marier, la grandeur de ses desirs, il fallut qu'il prit le Grand Maitre, comme son pis aller., Il étoit déjà fort riche; car son Pere, par la faveur qu'il avoit eue auprès du Cardinal de Richelieu comme son Parent. avoit de grands Biens & de grandes. Dignitez. Il parut heureux d'être porté par la Fortune à la jouissance de cette grande Dépouille; mais, ce n'est pas être heureux que d'être trop riche. Le Cardinal Mazarin avoit toujours conservé une grande reconnoissance des obligations qu'il avoit au feu Cardinal de Richelieu son Bienfaiteur.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 145 faicteur. Ses prémiers desirs, après 1661.

avoient été pour le Duc de Richelieu Neveu du dessuille n'a mais, la Duchesse d'Alalie, avoient été pour le Duc de Richelieu Neveu du dessuille n'a Tante l'avoit méprisé; & on crut alors, qu'en moutant, il se consoleroit de la nécessié qui le sorçoit de prendre le Grand Maitre pour son Héritier, à cause que le Maréchal de la Meilleraie étoit Parent du Cardinal de Richelieu, & qu'il avoit toujours été son Ami dans le tems de sa Faveur passée.

Le troisseme jour de Mars, deuxieme jour de Carême, j'allai à Vincennes. Le Cardinal Mazarin, qui s'étoit mieux porté depuis un jour ou deux, s'étoit trouvé si mal ce même matin, qu'il avoit fallu lui faire recevoir le Saint Viatique. La Reine-Mere fut réveillée avec cette nouvelle: elle l'entendoit heurler les nuits, parcequ'il étoit logé de l'autre côté de sa Chambre; & son mal étoit de cette nature, qu'il étouffoit continuellement. Le Roi tint Conseil le matin, avant que la Reine sa Mere fut éveillée; & aussi - tôt il lui vint rendre compte de ce qui s'y étoit passé. La Reines

## 146 - Mémoires pour servir

1661. Mere ce même jour-là me fit l'honneur de me dire, que le Tellier, le Procureur - Général Fouquet, & de Lionne, étoient destinez, non pas pour gouverner, mais pour servir le Roi. Elle me parla du Maréchal de Villeroi, comme d'un Homme qui aimoit l'Etat, & avoit de la capacité, mais qui étoit foible. Elle croioit néanmoins qu'il seroit du Conseil; ce qui ne fut pas. Elle me parut persuadée que le Tellier étoit un Homme habile en sa Charge, Homme de Bien, assez à elle, mais pas capable de la prémiere Place. Elle me fit l'honneur de me dire aussi qu'elle croioit que le Procureur Général, comme capable, quoi que grand Voleur, demeureroit le Maitre des autres. Pour de Lionne, elle me témoigna avoir dessein, si elle le ponvoit, de l'éloigner des Conseils, après la mort du mourant.

Le Cardinal, qui étoit Sur Intendant de la Maison de la Reine Mete, la supplia de lui permettre de donner cette Charge à la Princesse de Conti sa Niece. Madame la Comtesse de Flex, sa Dame d'Honneur,

à l'Hissoire d'Anne d'Autriche. 147 en sut fachée: mais, la Reine-Mere 1661. y remedia; car, pour lui adoucir cette mortification de se voir une

y remedia; car, pour lui adoucir cette mortification de se voir unc Personne au-dessus d'elle, elle sit donner peu après un Brevet de Duchessie à Made de Sénécey, qui pouvoir revenir à la Comtesse de Flex sa Fille & à ses Ensans mâles: Faveur assez extraordinaire, & que la Reine-Mere demanda instamment au Roi, comme une chose qu'elle de-

firoit avec ardeur.

Le cinquieme Mars, on ordonna les Prieres publiques des quarante heures par toutes les Eglises de Paris, pour le Cardinál; ce qui ne se fait d'ordinaire que pour les Rois. Made. la Princesse Palatine lui envoia, à son extrême regret, la Démission de sa Charge de Sur-Intendante de la Maison de la Reine, qu'il donna à la Comtesse de Soissons. Il voulut, avant que de mourir, laisser ses deux Nieces dans ces deux Postes qui sont beaux. La Reine alors se douta d'être grosse. Ce fut une consolation au Roi, qui pouvoit aisément guérir le chagrin qu'il avoit de l'état où il voyoit le Cardinal, qu'il ai-Tome V. moit 148 Memoires pour servir

1661. moit beaucoup. C'étoit son prémier attachement, & l'enfance avoit

été le sceau de cette liaison. Le Cardinal laissa au Grand Maitre en ses Gouvernemens, en sa Maifon de Paris toute meublée, & en \* L'an Argent, des Sommes innombrables \*; &, outre ces grands biens, il avoit cien marié la Princesse de Conti, Madanal me de Modene, & la Comtesse de porte quinze Soissons, & leur avoit donné à chacune une grande dot. Il laissa deux cens mille cent mille écus à la petite Marianne, Livres la derniere de ses Nieces, & le Goute, tant vernement d'Auvergne pour celui en Duqui l'épouseroit. Pour son Neveu chés. Mancini, quoi qu'il le deshéritât, 9168 ne le croiant pas digne de porter son Gou-Nom, ce Neveu deshérité ne laissa mens , pas d'avoir la Principauté ou Duché maide Ferreti en Italie , le Duché de fns, Nevers en France, avec une partie ٠٠٠ de sa Maison & beaucoup d'autres Il donna à chacun de ses Petits - Neveux de Mercœur, de grands Revenus en Bénéfices, & fit donner à tous ses Amis des Gouvernemens, des Evêchez, & de l'Argent. Il rétablit le Duc de Lorraine

dans

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 149 dans ses Etats, en partie pour le ré-1661 compenser de ce qu'il avoit voulu être fon Neveu, Honneur qu'il avoit refusé; & chacune de ses Recommandations ou de ses Louanges, firent alors la destinée des plus grands Seigneurs de fon Royaume. Il fit fon Testament, & le signa le fixieme de Mars; &, comme il avoit déja reçu le saint Viatique, il montra de vouloir donner le reste de fon tems à fon falut. Il envoia querir Mr. Joli, Curé de St. Nicolas des Champs, Homme de grande réputation, & le pria de ne le plus quitter. Il montra d'avoir des sentimens de piété, & demanda miséricorde; mais, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas au Roiaume des Cieux. Il faut néanmoins que nous espérions tous en cette divine miséricorde, & pour nous, & pour les autres : c'est la richesse des pécheurs.

Le Jeudi troisieme de Mars, qui fut le jour qu'il communia, la Reine-Mere me sit l'honneur de me dire en présence du Roi, que le Cardinal étoit alors bien petit devant Dieu; 1661. qu'il avoit de grands sentimens d'humilité, & qu'elle esperoit que Dieu auroit pitié de lui. Ce sont deux choses difficiles a pouvoir accommoder ensemble, que l'Humilité Chrétienne, avec l'Amour des Biens de la Terre & de cette Grandeur qui lui faisoit disposer de tout un Roiaume, comme bon lui fembloit. Il donna tout ce qui étoit vacant & tout ce qui n'étoit point à lui. Véritablement, ce fut du consentement du Roi, & ce fut ce qui le persuada qu'il pouvoit impunément prendre, & tout donner aux siens. L'excuse n'étoit pas peut-être tout-à-fait légitime : c'étoit abuser en quelque maniere des sentimens, que l'habitude avoit formez dans le cœur du Roi à son égard, que de lui ôter sa Puissance, ses Finances, & le Droit de disposer des Charges, Gouvernemens, Abbayes, Evechez, & prefque généralement de tout ce qui se trouva pour lors dans sa disposition.

Le Cardinal Mazarin avoit été soupconné de n'avoir pas eu beaucoup de Religion. Sa Jeunesse étoit deshon-

norée

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 151

norée par une mauvaise réputation, 1661. qu'il avoit eue en Italie; &, comme je l'ai dit en parlant de lui, il n'avoit jamais témoigné affez de venération pour les Misteres les plus sa-Sa vie, moralement bien regléc, ne paroissoit pas avoir pour regle de sa sagesse, les Maximes Evangeliques; & il seroit à souhaiter pour lui, que les dernieres années de sa Vic. où il avoit fait des actions de Vertu, eussent été entiérement réglées sur le desir de son salut. Mais, Dieu seul connoit ce qui est en l'homme, & les apparences louables nous doivent presque toujours obliger à croire comme une Vérité le bien que nous voions en autrui, puisque nous ne pouvons faire le discernement des pensées, ni des Yentimens dont nous voulons injustement être les Juges. Ce Ministre montra beaucoup de fermeté & de tranquilité d'esprit dans ces derniers jours. Il travailla avec le Tellier sur les Affaires de l'Etat. Le quatre, & le six, il fit même des Depêches pour Rome, qu'il signa. Sa fin fut accompagnée d'Honneur par les larmes du Roi, d'Opulence

#### 152 Mémoires pour fervir

1661 lence par les Biens qu'il laissa à sa Famille, & à ceux qu'il voulut enrichir, & de Fermeté par la bonne mine qu'il fit à la mort. Il peut afpirer à la Gloire de l'avoir regardée avec une intrépidité parcille à celle des plus grands Hommes.

. Le septieme Mars, jour qu'il recut l'Extrême Onction, après avoir pris congé du Roi, de la Reine-Mere, & de Monsieur, qu'il supplia de ne prendre plus la peine de le venir voir, il donna au Roi dix huit gros Diamants, un fort beau Diamant à la Reine-Mere, un Bouquet de Diamans à la jeune Reine, & plusieurs Emeraudes d'une prodigieuse groffeur à Monsieur. Il donna un Diamant au Prince de Condé, avec beaucoup de louanges, & de grandes marques de son Amitié, & un au Maréchal de Turenne, & laiffa pour Successeurs au Ministere ceux que j'ai déja nommez. En suite de toutes ces choses, il pria Mr. Joli, Curé de Saint Nicolas des Champs, de ne le plus quitter. Il ne s'étoit point confessé à lui; mais, il parut ne penser plus qu'à sa Conscience. Son

## à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 153

Son Confesseur ordinaire étoit Théa- 1'61. tin, Homme simple & d'une singuliere pieté, mais qui peut-être ignoroit les périls où peuvent tomber ceux qui ont trop adoré la Fortune, la Faveur, & les Richesses. Il voulut dans cet état euvoyer à l'Assemblée du Clergé l'Evêque de Poitiers, pour les prier de croire qu'il mouroit leur Serviteur. Elle en fut si reconnoissante, qu'ils voulurent tous l'en aller remercier; mais, ils ne le purent voir. Il en fit autant au Parlement, les envoiant assûrer qu'il mouroit leur Serviteur. Il recut l'Extreme - Onction dans fa Chaife, y répondit lui même, & remercia ceux qui la lui avoient administrée. Il fit venir tous ses Domestiques, il se fit voir à tous, aiant la barbe faite, étant propre & de bonne mine, avec une Cimare de Couleur de feu. sa calotte à sa tête, comme un Homme qui vouloit braver la Mort. Il leur parla fort chrétiennement leur demanda pardon avec de grandes marques d'humilité, & confessa qu'un de ses Crimes devant Dieu avoit été la colere & la rudesse qu'il G 4

#### 154 Memoires pour servir

avoit euë pour eux. Il leur dit à tous ce qu'il leur laissoit, & fit toutes ces choses d'une maniere douce & obligeante. Il embrassa ses Amis, & leur fit des Complimens. Au milieu de cette occupation, une foiblesse le prit: il dit, Je m'affoiblis; qu'on me donne un peu d'Eau de Crenade. Après en avoir pris, il dit Je reviens, & continua de parler à ceux qui étoient presens. Il s'occupa le reste du jour à faire des Actes de foi & de contrition; ce qu'il fit d'une maniere devote, ferme, & tranquille. Il parapha son Testament, & signa encor sur le soir des Dépêches pour le Service du Roi; &, quoi qu'il parût ne vouloir plus penser qu'à Dieu, tant qu'il put parler & entendre, il ordonna de tout ce qui lui parut utile à l'Etat.

Le Roi & la Reine-Mere lui envoiérent encor demander ce qu'il defiroit qui fût fait après sa mort, & il sembloit que ces paroles étoient des oracles, qui ordonnoient de l'avenir. Il y a sans doute beaucoup de grandeur & de beauté à sa mort; mais, sa réputation doit être noircie

par l'ingratitude qu'il a euë pour la 16 23 Reine-Mere sa Bienfaictrice; d'avoir voulu mettre de la sécheresse, du du dégout, & de la defiance pour elledans l'esprit & dans le cœur du Roi, afin de le posséder tout entier; jusques à la blamer de ce qu'elle faifoit trop d'Aumones, & faisoit trop de cas des Dévots. Elle s'en étoit aperçue en plusieurs occasions, comme je l'ai déja dit. Il eut même en mourant la dureté de lui demander la Survivance du Gouvernement de Bretagne pour la donner au Grand Maitre; ce qui ne se fait jamais : car ) c'est un Crime de compter sur la mort de nos Rois. Voilà les effets de cette Avarice fordide, qui l'accompagna jusqu'à la fin, & qui dans les derniers instants de sa vie lui fit encor prendre plaisir à faire repasser par ses mains quasi tout le Roiaume, pour le donner à fon Neveu, à ses Nieces, & à ses Amis. Voila aussi là cause de cette Ambition dévorante, & de cet ardent desir de la Faveur, qui l'avoit toujours possédé.

> Le septieme jour de Mars, là Reine-

1661. Reine-Mere, après avoir tenu le Cercle chez la Reine, vint un moment dans sa Chambre, pour sçavoir comment il se portoit. Elle sit appeller Colbert, qui lui dit qu'il étoit fort mal, & qu'il ne croioit pas qu'il passat la nuit. La Reine-Mere s'attendrit à ces paroles, & les larmes lui vinrent aux yeux: puis, me tirant à part, me fit l'honneur de me dire en me parlant de lui, qu'elle l'avoit toujours connu mieux que personne, & qu'elle n'avoit pas mesestimé ceux qui avoient été d'avis qu'elle l'éloignat de la Cour; mais, qu'ayant trouvé en lui une fidelle application au Service du Roi & au Bien de l'Etat, elle avoit crû qu'il étoit juste qu'elle excusat ses desfauts en faveur de ses bonnes intentions. Elle ajouta ensuite quelques particularitez du regret que le Cardinal avoit de lui avoir déplu en sa conduite, dont il lui avoit demandé pardon avec des marques d'un grand repentir. me dit aussi, qu'elle avoit été fâchée de ce que le Roi, poussé par le Ministre à hair la Princesse Palatine, l'ayoit obligée à se deffaire de sa Charge

## 'a l'Histoire d' Anne d'Autriche. 157

Charge de Sur-Intendante de la Mai- 1662 fon de la Reine, pour la donner, comme je l'ai déja dit, à la Comtesse de Soissons. Cette Princesse ne lui plaisoit pas, & n'avoit jamais bien vêcu avec elle. Un reste d'Attachement que le Roi avoit pour elle lui faisoit craindre qu'elle ne reprît fa même place, qu'il sembloit que sa Sœur n'eut perdue que pour lui rendre. Elle me fit l'honneur de me dire aussi, que le Roi sans doute prendroit plaisir à gouverner son Royaume; qu'elle en étoit bien aife, & faisoit dessein de lui montrer par la modération de sa conduite, qu'elle ne lui vouloit rien dérober de son Au-Ce fut par ces Sentimens, qu'elle perdit l'avantage d'entrer au Conseil, dont beaucoup de Personnes l'ont blamée, s'imaginant peutêtre avec raison qu'elle y avoit été portée par des Conseils intéressez, dont elle ne connut pas la cause; mais, dans le vrai, sa pente naturelle étoit le desir du repos & de la retraite. Le soir du septieme, le Roi, qui ne voioit plus le Cardinal, fit appeller ses Ministres, & je vis alors le vivant prendre

## 158 Memoires pour servir

1661. prendre la place du mourant, avec un commencement de grandeur, de fuite, & de bruit, qui me fit admirer les changemens du Monde. Le Roi s'enferma avec eux; & la Reine-Mere, au retour des Ministres, vint peu de tems après le trouver. Comme elle étoit logée à l'ancien & petit Logement, à cause qu'on faisoit peindre les grands Appartemens du nouveau Batiment, elle quita sa Chambre, par ce qu'elle étoit trop proche de celle du mourant, & vint coucher dans celle du Roi. Le Cardinal vêcut encor cette nuit. Il dormit trois heures, le lendemain, il entendit la Messe, & eut quelque amendement. Ce meilleur état forma un petit bruit de résurrection; mais aussi tôt après s'affoiblissant entiérement, on jugea qu'il ne dureroit pas encor Il mourut persuadé que long-tems. les Médecins n'avoient pas connu fon mal, & l'avoient mal traité Un des siens lui entendit dire, parlant avec lui même, Ils m'ont tué. Ce jour-là, Valot, prémier Médecin du Roi, lui aiant voulu persuader de prendre un Bouillon, il le refusa, 80

## à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 159

& regarda cet Homme d'une manie- 1661, re fixe & perçante, quifi t jugeraux Assistans qu'il le regardoit comme un Homme qui l'avoit mal servi. Quoi que ce fût avec d'innocentes intentions, il n'en parut pas content, & la derniere absolution qu'il demanda, fut pour avoir murmuré contre les Médecins. Il fut tout ce jour dans de grandes souffrances, & son Agonie fut le soir terrible. Mr. Joli lui aiant dit, que c'étoit alors que la nature paioit son tribut, il lui répondit, Je souffie beaucoup, mais je lens que la Grace est encor plus forte que le Mal.

Le Roi lui manda le matin, qu'il avoit beaucoup de peine de ne le point voir. Il lui fit dire qu'il le remercioit, qu'il n'étoit plus tems qu'il penfât à lui, mais qu'il le supplioit de se souvenir des dernieres paroles qu'il lui avoit dites. Il envoia recommander Mr. Joli au Roi: la Reine-Mere prit la parole; & répondit, que le Roi auroit toujours soin des Gens de Bien. Un peu avant que de mourir, il appella Colbert, son Domestique, & lui parla G

de quelque chose touchant ses Affaires, de la même maniere que s'il eût été en fanté. Il envisagea la Mort avec une telle fermeté, qu'il dit à Mr. Joli, qu'il avoit du scrupule de ne la pas affez craindre. Son Agonie augmentant, il dit à un de ses Valets de Chambre, nommé Bernoin, en tâtant son poulx lui-même, Je souffrirai encor beaucoup. A deux heures après minuit, il se remua un peu dans fon lit, & dit, Quelle heure eftil? Il doit bien être deux beures. Joli & Bernoin dirent alors entre eux tout bas, qu'il iroit bien encor jusques à dix heures du matin. Le malade en fuite demeura environ une demie heure à prier Dieu, & fouffrant. Alors, il passa, en difant , Ah ! Sainte Vierge , ayez pitié de moi, & reçevez mon Ame. Il expira entre deux & trois, le neuvieme jour de Mars.

Le Roi s'éveillant appella sa Nourice qui couchoit dans sa Chambre, & fortant de son Lit lui sit signe de l'œil pour scavoir si le Cardinal étoit mort; ce qu'il sit de peur d'éveiller la Reine, ou de la troubler par cet-

Leg

Mars.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 161

te funeste vue de la Mort, qui de 1661. soi même est toujours affreuse. Ayant feu que oui, il s'habilla, & fit venir les Ministres, le Chancelier, le Tellier, le Sur-Intendant Fouquet, & de Lionne, & leur commanda de ne rien expédier sans lui en parler, leur déclarant qu'il ne vouloit point que ceux qui demanderoient des graces s'adressaffent à d'autres qu'à lui. Il alla enfuite trouver la Reine-Mere. Ils dinérent, & partirent le plûtôt qu'ils purent de Vincennes, pour venir à Paris. La Reine fut apportée en Chaise. Le Marquis d'Hautesort son prémier Ecuier, & Nogent, vieux, mais fain, l'accompagnérent toujours à pied.

Le Roi étoit affligé de la mort de fon Ministre, & avoit beaucoup-pleuré. La Reine sa Mere, plus forte que lui, & plus dégoutée des Créatures, par la connoissance qu'elle avoit de leurs imperfections, sentit moins de douleur. Elle avoit regretté le Cardinal & avoit eu des momens où la longue habitude & des bonnes qualitez qu'elle avoit aimées

1661, mées en ce Ministre avec ce qu'il avoit fait pour elle en chassant sa Niece l'avoient rendue fensible à sa Mort, mais d'une maniere plus tranquille; & le souvenir de ses Ingratitudes petites ou grandes effaçoit aifément ce chagrin. Leurs Majestez étant arrivées se debarrassérent de la presse qu'ils trouvérent dans le Louvre, & dans leurs Antichambres, & le Roi & la Reine-Mere allerent se renfermer dans le Cabinet de la Reine. Elle se portoit bien de son Vo. iage, & par l'état où elle étoit, elle faisoit espérer au Roi, à la Reine sa Mere, & a toute la France, la joie de la voir bien-tôt Mere d'un Dau-Cette jeune Princesse n'étoit nullement affligée de la Mort du Cardinal, & l'amusement que le Roi avoit repris avec la Comtesse de Soissons, quoi que foible en aparence, lui déplaisoit si fort, que si elle étoit chagrine, c'étoit feulement parce que selon que le disent les Philo. fophes, l'Amant se transforme en la chose aimée; & que voiant le Roi trifte, il étoit impossible qu'elle fût gaie. Enfin, ces trois Roiales Perfonnes

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 163 sonnes se voiant ensemble éloignées 1661. de l'objet de la Mort, commencérent à respirer en repos. Le plaisir de la liberté, qu'ils envisagérent a-

vec ses charmes ordinaires, & cette agréable pensée dans ces premiers mouvemens, les consola de leur affliction. La Reine-Mere fut la premiere qui dit à ceux qui sans cesse faisoient revivre le discours de la Mort du Cardinal, qu'il n'en falloit plus parler; qu'elle craignoit que le Roi n'en fût malade; & qu'il falloit qu'il s'occupat à quelque chose de

mieux qu'à des paroles inutiles.

Le Roi, depuis qu'il voioit son Ministre pancher vers sa fin , avoit montré qu'il vouloit à l'avenir gouverner son Roiaume. Il disoit qu'il n'approuvoit point la vie des Rois fainéans, & qui se laissent mener par le nez. Il ajoutoit lui même à cela, qu'il voioit bien qu'on pouvoit lui reprocher qu'il avoit fait ce qu'il blamoit; mais, il attribuoit sa conduite passée à l'estime qu'il avoit eue pour le Cardinal, à cause de son habileté, & à cette fournission & dépendance à laquelle son Enfance l'avoit accou-

tumé

166: tumé. La Reine sa Mere, qui avoitsenti l'incommodité du joug qu'elle s'étoit imposé, ne vouloit plus se soumettre à d'autre Puissance qu'à celle du Roi son Fils; si bien qu'elle souhaitoit qu'il voulût travailler lui-même pour lui même. Elle n'étoit point ambitieuse; mais, elle étoit assez bonne Mere, pour vouloir lui aider en tout ce qu'elle pourroit. Tous les gens de bien étoient dans ce même sentiment , & le Ministre en mourant, soit par le desir de faire son Devoir en donnant de bons Confeils au Roi, soit pour ne vouloir point de Successeur dans la gloire de sa Faveur, lui laissa pour principale Maxime de faire lui même ses Affaires, & ne plus élever de premier Ministre à ce suprême dégré où il étoit monté; lui avoüant que par les choses

qu'il auroit pû faire contre son service il connoissoit combien il étoit dangereux à un Roi de mettre un Homme dans cet état. Il lui laissa des Conseils & des Préceptes estimables, que le Roi lui même écrivit, afin de s'en souvenir pour sa condui-

Le 13 Juillet.

te.

## à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 165

Ce même jour au matin, le Roi, 1661. après avoir apris la mort du Cardinal, avoit été enfermé deux heures pour travailler lui feul au Réglement de sa Vie & de ses Affaires. Il voulut ensuite faire part de ses Résolutions aux Grands du Roiaume; &, quand il fut arrivé à Paris, il ordonna que tous le lendemain se trouvasfent au Louvre chez la Reine sa Mere à quatre heures. Ce jour-là. cette Princelle alla faire ses devotions au Val-de-Grace, puis étant revenue fur le soir, les Officiers de la Couronne & les Ministres étans assemblez, le Roi leur dit que Dieu lui avoit ôté un Ministre qui avoit pris le soin de ses Affaires dans le tems de fa jeunesse; qu'il s'en étoit si bien trouvé, qu'il auroit souhaité qu'il lui eût plu de le lui conserver plus longtems; mais, puisque sa Volonté avoit été de l'en priver, qu'il vouloit à l'avenir gouverner lui même son Roiaume; qu'il espéroit que Dieu lui feroit la grace de s'en bien aqui- . ter, & de benir les bonnes intentions qu'il avoit d'agir selon la Justice & la Raison; que pour cet effet, il ne vou1661. vouloit point de Prémier Ministre; qu'il se serviroit de ceux qui avoient des Charges pour agir sous lui selon leurs Fonctions; & que s'il arrivoit. qu'il eut besoin de leur Conseil, il le leur demanderoit : puis , les congédia. Cette Résolution fut prise pour resserer le secret des Affaires, & pour en bannir Mr. le Prince, & les Grands du Roiaume, qui tous, s'ils y avoient eu la moindre part, en auroient voulu prendre une plus grande, & auroient affoibli l'Autorité Roiale autant qu'ils auroient pû. Le Roi disposa de ses heures, & ordonna que tous ceux qui auroient des Graces à lui demander, lui préfentassent des Placets, & que les Samedis il y répondroit. Après cette Cérémonie, le Roi & la Reine fa Mere étant montez chez la Reine, on crut déja voir sur leur visage des marques de leur satisfaction, & il fut aile de juger que bien-tôt les deffauts du mort leur paroitroient plus grands, qu'ils ne les avoient encor vus. Car, il ne se contentoit pas d'exercer une Puissance Souveraine sur tout le Roiaume, il l'exerçoit fur

## à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 167

fur les Souverains même, qui la lui 1661. avoient donnée; n'aiant en plusieurs occasions aucune complaisance pour le Roi, non plus que pour la Reine, & ne lui laissant la liberté de disposer de rien de considérable. Il étoit si jaloux de cette. Autorité qui ne lui appartenoit pas, qu'il vouloit faire les Charges de tout le Monde; si avare, qu'il vouloit gagner sur tout; si défiant, qu'il étoit fort aifé à choquer; si reveur & si chagrin la plus part du tems, qu'à peine ôfoit-on lui rien dire, & faifoit semblant d'étre de mauvaise humeur, pour empêcher ceux qui l'attendoient en foule en son passage de prendre ce tems - là pour lui parler. C'est pourquoi il étoit impossible que depuis le Roi jusqu'au moindre de ses Sujets, hormis peu de personnes qui lui avoient de grandes obligations, on ne fût bien aise d'en être délivré.

Le Roi, ce soir-là, aiant sait entrer Monsieur le Prince dans le petit Cabinet de la Reine, lut devant lui & devant nous quelques Articles des Conseils, que ce Ministre qui avoit beaucoup d'esprit & une longue ex-

périence

1661. périence des Affaires, lui avoit laissez par écrit, & qui en esser étoient trèsbons; &, comme on vit que le Maréchal de Villeroi étoit exclus du Confeil, pour n'avoir jamais été bien remis dans les bonnes graces du Cardinal depuis qu'il avoit été accusé d'avoir manqué de reconnoissance à son endroit, on s'imagina que c'étoit une des choses qu'il lui avoit inspirées.

Le dixieme, qui fut ce même jour auquel le Roi fit sa Déclaration aux Grands du Royaume, le Corps du Cardinal, qui avoit été exposé au Peuple le jour précédent, le sur grandmonde qui le sut voir. On lui trouva, quand il sut ouvert, une petite Pierre dans le Cœur; ce que quelques gens dirent convenir fort à la dureté qui lui étoit naturelle.

L'onzieme, il fut porté à l'Eglife de Vincennes, où fon Service fut fait sans beaucoup de Cérémonie.

Voici quelques uns des Vers qu'on fit sur lui après sa Mort. à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 169

Enfin le Cardinal a terminé son sort. François, que dirons nous de ce grand Personnage?

Il a fait la Paix, il est mort: Il ne pouvoit pour nous rien faire davantage.

#### Autres.

Ci git l'Eminence deuxieme: Dieu nous garde de la troisseme.

#### Autres.

Mazarin sortit de Mazare, Aussi pawvre que le Lazare Réduit à la Nécessité. Réduit par les Soins d'Anne d'Autriche, Ce Lazare resuscité Est mort comme le mauvais Riche.

#### Autres.

Jen'ai amais pu voir Jules sain, no malade:

J'ai reçu mainte rebuffade , Dans sa Salle, & sur le Dégré. Mais, ensin, je l'ai vu dans son Lit de Parade,

Et je l'ai vû fort à mon gré.

1661. Le douzieme Mars, le Roi, pour contenter cette grande quantité de Grands qui autrefois formoient le Conseil, & que les Brouilleries pasfées avoient élevez à cette Dignité, tint Conseil sur quelque matiere de Guerre Etrangere, où assistérent Monsieur, M. le Prince, & tous les Princes & Grands qui avoient accoutumé d'en être, tant qu'il plut au Cardinal d'en tenir; mais, depuis quelques années, il les avoit entierement abolis. Le Roi les Reines, & toute la Cour, prirent le Deuil du Cardinal; ce qui ne s'étoit jamais fait : car les Rois ne le portent que des Souverains ou des Princes qui ont l'honneur de leur être Parens, & il n'étoit ni l'un ni l'autre.

Ces premiers jours ne furent occupez qu'à parler des immenses Richesses que laissoit le Cardinal. Le Tellier, comme son Ami, nous dit alors à la Duchesse de Navailles & à moi, qu'il avoit eu trois millions tinq cens mille livres des Charges de la Maison de la Reine, que le Roi lui avoit données, & que le Minis-

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 171

tre avoit toutes vendues, jusqu'à cel. 1661. les de Lavandiere; qu'ainsi cette Somme, qui composoit une portion de ses Trélors, ne venoit point de l'Epargne. Il nous dit aussi, pour exculer ses grandes Richesses, & nous montrer qu'elles n'étoient point pri-fes sur le Peuple, qu'il faisoit de grands mé iages & trafics dans ses Gouvernemens, & particuliérement dans Brouage; qu'il jouissoit de plusieurs fonds destinez au paiement des Ambassadeurs, de l'Artillerie, de l'Amirauté, & ainsi du reste; qu'il se chargeoit d'y fatisfaire, & ne le faisoit pas, en quoi il est à croire qu'il prenoit beaucoup, fans qu'on pût le convaincre de rien prendre à l'Epargne. J'ai oui dire en ce même tems au même le Tellier, parlant du Cardinal, que ce Ministre avoit eu deux superieures Passions, le Desir de la Gloire, & celui du Bien; qu'en mourant, sa grande Fortune, dont il parut trop occupé, avoit beaucoup diminué le mérite de ses belles actions; & qu'ainsi il avoit manqué de remplir l'un de ses Desirs, pour avoir trop donné à l'autre. Je lui ai ouï Tom. V. dire

1661. dire aussi, que deux jours avant que le Cardinal mou at, il avoit voulu écrire son Testament, & le mettre au net en de beaux termes; que comme il y travailloit, il le pressa de le quitter, de peur que cette application ne l'affoiblit trop; & que le Cardinal se dépita contre lui & lui dit demi en colere, & pourtant en riant, Laisezmoi faire: la contrainte que vous me faites est pire que la Mort: & qu'il parut en cet instant parler de la Mort, comme s'il en eut raillé; mais, que dans quelque autre moment, il lui avoit dit d'un ton fort sérieux, Voici un étrange passage, Monsieur; car je suis homme, & pecheur, & je dois craindre les Jugemens de Lieu; mais enfin il faut espérer en sa miséricorde.

Ses Nieces, à qui il laissoit de grands Trésors, ne le regrerérent guere. Un certain Italien, leur Domestique, leur certain Italien, leur Ingratitude, leur dit, Mesdemoiselles, vous vangez tous les François, de la dureté que M. le Cardinal vôtre Oncle a eue pour eux, par celle que vous avez pour lui. Il disoit vrai; car, le Car-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche, 173 Cardinal Mazatin, généralement par 1661. lant, avoit un grand méptis pour la Nation.

Le Roi succéda au Roiaume de France le jour de la Mort de Louis XIII son Pere, n'aiant alors que quatre ans; mais, on peut dire que le jour de la Mort du Cardinal Mazarin fut véritablement celui de son Avénement à la Couronne, celui où il commença d'être Roi & de faire voir qu'il étoit digne de l'être; car, ce fut alors qu'il voulut prendre lui même le soin de toutes ses Affaires, & que toutes les Graces qu'il pouvoit répandre sur les Grands & sur les petits ne dépendissent que de lui. Pour cela, il commença de regler fa Vie de cette maniere.

Il prit la résolution de se lever à huit ou neus heures, quoi qu'il se couchât fort tard. En quittant le Lit de la Reine, il alloit se mettre dans le sien; puis, il s'occupoit à prier Dieu, & à s'habiller. Ses Affaires alors l'obligérent le matin de faire fermer la porte de sa Chambre, tant pour vacquer à ce grand travail, que pour éviter la presse. Le Maréhal

#### 174 Memoires pour servir

1661. chal de Vileroi, comme aiant été son Gouverneur, & estimé mériter d'être son Prémier Ministre, avoit seul la permission de le voir; & dans cette préference, il trouvoit la consolation de ses autres privations. Environ à dix heures le Roi entroit au Conseil, & y demeuroit jusqu'à midi. Ensuite, il alloit à la Messe, & le reste du tems jusqu'à son diner il le donnoit au Public, & aux Reines en patticulier. Après le Repas, il demeuroit souvent & assez long - tems avec la Famille Roiale; puis, il retournoit travailler avec quelques uns de ses Ministres. Il donnoit des Audiances à qui lui en demandoit, écoutant patiemment ceux qui se présentoient pour lui parler. Il prenoit des Placets de tous ceux qui lui en vouloient donner . & y faisoit réponse à certains jours, qui étoient marquez pour cela; comme il'y en avoit aussi un pour un Conseil de Conscience, qui avoit été établi dans le commencement de la Régence, qu'il rétablit en ce tems là. Comme le seul desir de la Gloire, & de remplir tous les Devoirs d'un grand Roi, occupoit alors fon cœur tout entier;

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 175

en s'appliquant au travail il commen-1661. ça de le gouter; & l'envie, qu'il avoit. d'apprendre toutes les choses qui lui étoient nécessaires, fit qu'il y devint bientôt scavant. Son grand sens, & fes bonnes intentions, firent connoitre les Semences d'une Science univerfelle, qui avoient été cachées à ceux qui ne le voioient pas dans le particulier. Car, il parut tout d'un coup Politique dans les Affaires d'Etat, Théologien dans celles de l'Eglise, éxact en celles de Finance; parlant juste, prenant toujours le bon parti dans les Conseils, sensible aux Intérêts des Particuliers, mais ennemi de l'Intrigue & de la Flaterie, & severe envers les Grands de son Roiaume qu'il soupçonnoit avoir envie de le gouverner. Il étoit aimable de sa personne, honnêre, & de facile accès à tout le monde; mais, avec un air grand & sérieux, qui imprimoit le respect & la crainte dans le Public, & empêchoit ceux qu'il consideroit le plus de s'émanciper même dans le particulier, quoi qu'il fût familier & enjoue avec les Dames. Une des cho-

### 176 Memoires pour servir

faire prendre au Roi cette Conduite fut la réputation qu'avoit acquife le Roi d'Angleterre, depuis qu'il étoit remonté lur le Trône. Les grandes louanges, qu'il entendoit lui domer sur la maniere dont il gouvernoit son Roiaume, bien moins soumis à ses Rois que le nôtte, lui dennérent de l'émulation, & augmentérent encor s'il se pouvoit la passion qu'il avoit de se rendre plus grand & plus glorieux que tous les Princes qui avoient jusques ici porté des Couronnes.

Peu de tems après la mort du Minittre, se fit le Mariage de Monsieur avec la Princesse d'Angleterre. Le Roi n'avoit pas beaucoup d'inclination pour cette Alliance. Il dit luiméme, qu'il sentoit naturellement pour les Anglois l'Antipathie que l'on dit avoir été toujours entre les deux Nations; mais, elle sur aisement esfacée en lui par le Sung qui les engagoit à s'aimer, & par l'agreable Societé qui dans leur première jeunesse les avoit accoutumez du moins à

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 177

pouvoir être Amis personnellement. 166t. La Reine Mere aimoit la Princesse d'Angleterre. Elle la destroit en qualité de Belle Fille; &, quand le Cardinal mourut, le Roi se trouva si engagé à ce Mariage, qu'il n'est pas mênte la pensée de le rompre. Il donna à Monsieur l'Appanage d'Orleans, tel que le seu Duc d'Orleans l'avoit possedé, excepté Blois & Chambor.

La Princesse d'Angleterre étoit affez grande: elle avoit bonne grace; & sa taille, qui n'étoit pas sans deffaut, ne paroissoit pas alors aussi gatée qu'elle l'étoit en effet. Sa beauté n'étoit pas des plus parfaites; mais toute sa Personne, quoi qu'elle ne fût pas bien faite, étoit néanmoins par ses manieres & par ses agrémens tout - à fait aimable. Elle avoit le teint fort delicat, & fort blanc: il étoit mêlé d'un incarnat naturel, comparable à la Rose & au Jassemin. Ses yeux étoient petits, mais doux & brillans: son nez n'étoit pas laid: sa bouche étoit vermeille, & ses dents avoient toute la blancheur & la finesfe

1661. se qu'on leur pouvoit souhaitter; mais, fon vilage trop long & sa maigreur sembloit menacer sa beauté d'une prompte fir. Elle s'habilloit & fe coeffoit d'un air qui convenoit à toute sa Personne; &, comme il y avoit en elle de quoi se faire aimer, on pouvoit croire qu'elle y devoit aisement réuffir, & qu'elle ne seroit pas fachée de plaire. Elle n'avoit pu être Reine; &, pour réparer ce chigrin, elle vouloit régner dans le cœur des honnêtes gens, & trouver de la ... Gloire dans le Monde par des charmes & par la beauté de son Esprit. On voioit déja en elle beaucoup de lumiere & de raison, & au travers de la jeunesse qui jusqu'alors l'avoit comme cachée au Public, il étoit ailé de juger, que lors qu'elle se verioit sur le grand Théatre de la Cour de France, elle y feroit un des principaux Rolles.

Ces deux agréables & illustres Perfonnes se mariérent au Palais Roial, Le 31 le dernier jour de Mars, en présence du Roi, de la Reine : Mere, de la Reine; & de la Reine d'Angleterre. Cette Cérémonie se sit en particulier:

il

#### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 179 il n'y eut que Mesdemoiselles d'Orleans 1661. & le Prince de Condé seuls, qui surent conviés dy assister, comme les

plus proches Parens de tous les

deux. Sur la fin d'Avril, la Cour s'en alla à Fontainebleau, pour y passer tout le tems de la grossesse de la Reine; &, comme il devoit être long, le Roi fit deslein de rendre ce séjour agréable par l'accompagnement des honnêtes Plaisirs qui s'y pouvoient desirer. Il est assez naturel aux Hommes de ne compter jamais la beauté de leur Siecle, que par celle de leur plus belle sa:son. C'est une matiere où peu de gens s'empêchent de tomber dans le ridicule. Je puis dire néanmoins, que sans l'âge ni les sentimens des jeunes Personnes de quinze ans, je n'avois jamais vu la Cour plus belle qu'elle me le parut alors; le beau Siecle de la jeunesse de la Reine-Mere m'a été presque entiérement caché par mon Enfance, & par lesannées que je demeurai en Normandie jusqu'à la Mort du seu Roi: & je n'ai bien vu que celui qui lui a succédé, c'est-à-dire celui de la Ré-H s gences

#### 180 Memoires pour servir

1651. gence, dont à la vérité le cinq premieres années furent accompagnées d'une grande prospérité, avec tous les divertiflemens permis & possibles. leles goutai à mon égard dans cet âge florissant, où presque tout paroit devoir être admiré; mais, je présere celui dont je parle présentement. Premierement la France étoit gouvernée par fon véritable Maitre, qui avoit, non seulement toutes les qualitez d'un grand Roi, mais toutes celles d'un honnête homme. La Reine-Mere, par sa vertueuse conduite, avoit acquis tout nouvellement une grande réputation: elle étoit aimée & révérée de tous par sa douceur & ses honnêtes manieres; & elle faisoit le bonheur des grands & des petits, par sa bonté. Elle étoit la consolation des misérables, par sa charité; & par la constance de sa Vertu & de sa Pieté, étant devenue la protectrice des gens de bien, on pouvoit dire qu'elle étoit cause des bonnes œuvres qui se faisoient en toute la France. Quoi qu'elle approchât alors de loixante ans, elle étoit encor aimable, & sans flaterie on pouvoit dire qu'elle a-Voit

#### à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 181

voit de grandes beautez. Outre qu'el- 1661. le avoit de la fraicheur sur le visage, fes belles mains & fes beaux bras n'a. voient rien perdu de leur perfection, & les belles tresses de ses cheveux étoient de même grofleur, & de même conleur qu'elles avoient été à vingtcinq ans. Sa fanté, jointe à la douceur de son naturel, la rendoit commode & propre à tous les plaisirs où elle pouvoit prendre part. Personne ne s'appercevoit si c'étoit la complaisance plûtôt que son inclination, qui la convioit d'y affister; & ceux qui ne lui convenoient pas, elle les voioit gouter aux autres avec plaifir. La jeune Reine, en même tems sa Niece & sa Fille, étoit belle vertueuse, & remplie de pieté: elle aimoit la retraite un peu plus qu'une Reine de France qui se doit au Public ne la devoit aimer; mais, ce deffaut, étant fondé sur sa dévotion, méritoit plus de louange que de blame, & devoit être du moins facilement pardonné.

Monsieur; comme je l'ai dit souvent, étoit un Prince aimable, spiriruel, plein de douceur, familier avec tous. Madame avoit le don de plaire: elle

1661, elle étoit l'ornement de la Cour, & comme le monde l'aimoit, elle de son côté ne le hailoit pas. Elle s'abandonnoit à tout ce que l'âge de seize ans, & la bien-séance lui pouvoit alors permetre. Elle le faisoit avec gaieté & emportement. Le Roi continuoit à aimet la Reine sa Mere, & cette illustre Mere l'aimoit encor plus qu'elle n'avoit fait par le passé, si cela pouvoit être. Ni l'Ambition, ni la jalousie ne troubloient leur repos.

Le Roi ne cherchoit que la Gloire, & la Reine sa Mere n'en desirant que pour lui, & sçachant toutes choses, elle étoit contente, poutvu qu'elles se fillent bien; aimant autant ou plus qu'elles fussent faites par lui que par elle même. Elle aimoit la Reine fort tendrement, & cette Princesse alors ne pouvoit être contente si elle n'étoit auprès d'elle. Monfieur avoit toujours vecu cordialement avec la Reine fa Mere; &, cette illustre Mere, pour l'en récompenser, lui avoit donné pour Femme la Sœur d'un grand Roi, avec laquelle il pouvoit trouver beaucoupde douceur. Cette jeune Princesse, qui jusques là n'avoit eu pour Protectrice

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 183 trice que la Reine-Mere, étant Fem- 1661. me de Monsieur, & entiérement unie à la Maison Roiale, sçut bien tôt effacer par son mérite le dégout que le Roi avoit paru avoir pour elle pendant son Enfance. Elle lui étoit devenue agréable, non seulement par sa Personne, mais par l'inclination qu'elle avoit aux mêmes plaisirs. La Reine-Mere les ordonnoit d'abord elle même, & tâchoit d'y établir l'innocence, & d'en retrancher le péril, qui d'ordinaire se rencontre dans les emporte. mens de tous les jeunes gens, & particuliérement des Grands. Enfin, toute la Famille Roiale vivoit dans une union & une concorde peu commune., Cette Paix en produisoit une toute entiere dans la Cour, cù il eut été honteux de ne pas suivre l'éxemple de leur auguste Maître. La Vertu & la Piété y régnoient, par celle dont les Reines faifoient profession. Elles s'occupoit en prieres plus que le Roi, pour satisfaire pleinement au Titre glorieux que l'on a donné à notre Sexe, en l'appellant dévot.

Le Roi, qui jusqu'alors avoit été, ou avoit paru sage, sembloit en toutes H 7 choses,

### 184 Memoires pour servir

1661, choses, vouloir toujours porter à juste Titre celui de Très Chrétien. souffroit aucun Vice : les débauchez ne lui plaisoient pas, & il avoit de l'horreur, pour les Blasphémateurs, & pour les Impies. De si bons sentimens, par les soins vigilans & pieux de la Reine sa Mere, avoient aboli les Duels , de sorte que les braves gens n'étoient point deshonnorez pour refuser de se battre. En cela tous les Regnes passez le devoient ce me semble céder à cet heureux commencement du fien; puisque la Verru, l'Innocence, & la Paix, paroissoient régner sur le Trône, non seulement à l'égard de ceux qui l'occupoient, mais en quelque maniere à l'égard de ceux qui vouloient en approcher; c'est-à-dire, autant que la malice naturelle de l'homme, les foiblesses, & ses pasfions, le pouvoient permetre. Car il n'y, a point de tems, ni même de bons Exemples, qui les en puissent entiérement exemter.

Cet état de Prospérité, qui rendoit la Cour sort grosse, y failoit régner les Piaisirs abondamment. Le Prince de Condé, après Monsieur, y tenoit

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 185

le prémier Rang, & le Roi avoit u- 1661. ne grande confideration pour lui; & ce Prince, que les différentes expériences qu'il avoit faites avoient toutà fait changé, faisoit voir qu'il étoit aussi grand par son Humilité & sa Douceur, qu'il l'avoit été par ses Victoires. Le Duc d'Anguien son Fils . quoi que bien jeune, donnoit en toutes occasions des marques de son Esprit & de sa Sagesse. Plusieurs fois. le Roi, les Reines, Monsieur, & Madame, étant sur le Canal, dans un Batteau doré en forme de Gallere. où prenant le frais, Leurs Majestez faisoient la Colation : Monsieur le Prince les servoit en qualité de Grand Maitre avec tant de Respect, & d'un Air si libre, qu'il étoit impossible de le voir agir de cette maniere, & se souvenir des choses passées, sans louer Dieu de la Paix présente. Aussi la goutoit-il avec plaifir, disant lui même, que quand le Roiaume renverléroit, il seroit toujours inséparable de fon Devoir.

Nous voyions le Duc de Beaufort, ce Chef des Importans & des Frondeuts, le Roi de la Halle du tems jadis, 1661. dis, s'empresser de suivre par tout le Roi son Maitre , & chercher à lui plaire; tantôt recevant les Plats de la main de Monsieur le Prince, à cause que la Barque étant trop petite poi r y faire entrer les Officiers, ces Personnes seules y pouvoient être; tantôt à la Chasse, où le plaisir du Roi s'accomodant au sien particulier, il saisoit paroitre par l'ardeur qu'il avoit à combatre les Bêtes devant lui, qu'il auroit plus volontiers encor combatu ses Ennemis; pour lui montrer, que s'il s'étoit autre fois écarté des bonnes voies, son Malheur l'y avoit entrainé plûtôt que son Inclination. Outre les Princesses & les Dames qui étoient à la Cour, les Filles des deux Reines, & de Madame, y tenoient une grande place, & parmi elles il y en avoit de très belles. Le Bal, les Comédies, les Promenades en Caleche, & les Chasses, étoient fréquentes. Enfin, rien de tout ce qui peut divertir ne sembloit manquer dans cet agréable séjour. Les différentes Cours & les différents Jardins de Fontainebleau parroilloient des Palais & des Jardins enchantez, & ses Deserts des Champs

# à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 187

Champs Elisées. Mais, ce n'est pas 1661. dans ces choses, que consiste le bonheur: il se trouve bien plutôt dans l'exercice de la Vertu, & dans la
Paix avec soi- même, & avec ceux que nous aimons, & la Puislance des plus grands Rois, l'Abondance de toutes choses dont ils jouissent, & la facilité qu'ils ont de prendre toutes sortes de plaisses, ne fait pas plus leur félicité que celle de leurs Sujets. En voici des Preuves.

Deux mois ou environ s'étoient passez dans cet état, où de tous côtez les choses sembloient plûtôt representer la maniere dont on vivoir dans le Siecle d'or, que celle dont on vit ordinairement dans celui où nous lommes, lors que l'Innocence des Plaisirs de notre florissante Cour fut empoisonnée par l'amertume, qui pour l'ordinaire en est inséparable. La Vertu & la Pieté y avoient paru quelques tems en faveur; mais, l'Ambition & toutes les autres Passions ne furent pas long tems fans leur faire la guerre: &, quelque soin que la Reine-Mere prît pour les y maintenir, elles firent voir bien tôr, que comme

1661. la Vie de l'homme est une vapeur qui s'éleve de la terre & se distipe en un moment, la Raison & la Vertu sont aisées à se troubler & à se corrompre. & qu'ainsi son bonheur n'est pas de durée. Quoique la Reine Mere eut du chagrin de ces frequentes Promenades du Roi avec Monsieur & Madame, l'Union intime & l'Amitié folide du Roi & d'elle ne fut point altérée. .Comme elle étoit jusqu'alors la Confidente de ses Plaifirs , & que d'autre côté elle lui avoiioit, que la Reine sa Fille ne pouvant se résoudre de le perdre de vue, s'affligeoit bien souvent de choses qui en effet n'étoient rien, elle lui disoit aussi, qu'il lui devoit pardonner des mauvailes humeurs qui venoient d'un excès de tendresse qu'elle avoit pour lui . & tâcher de lui donner le moins d'inquiétude qu'il lui seroit possible. En même tems, elle témoignoit à Madame, que ses veilles & les parties de Chasse pouvoient incommoder sa fanté; mais, la jeunesse ne se rend pas aisement à la Raison, & prend pour des Réprimandes les meilleures Confeils qu'on lui donne. Cela fit

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 189 que les Divertissemens continuérent 1661.

de la même force; & il arriva une chose qui fit plus d'éclat que ces Galanteries qu'on cachoit avec grand

foin.

La Duchesse de Navailles, Dame d'Honneur de la Reine, avoit eu d'abord la Princesse Palatine pour Sur-Intendante. La derniere, qui avoit eu autrefois cette Charge dans la Maison de la Reine-Mere, étoit Me. de Chevreuse, Veuve du Connétable de Luines son prémier Mari; & elle l'avoit éxercée alors avec tous les avantages, tant des honneurs, que du service. La Duchesse de Navailles ne laisla pas de s'opposer à la premiere possession qu'elle en voulut prendre. Elle soutint que Me. de Chevreuse étoit Favorite, quand elle exerça cette Charge, & que les grandes Prerogatives dont elle avoit joui étoient plûtôt une Usurpation, qu'une Possession legitime. La Princesse Palatine, soutenue par la Reine-Mere, l'emporte néabmoins sur les principales Fonctions de cette Charge, que la Dame d'Honneur lui disputoit; & il fut dit, avant que le Cardinal mourût, que Me.

1661. la Princesse Palatine recevroit les Sermens de tous les Officiers, commanderoit dans la Chambre, & auroit les honneurs: mais, par la Puissance du Ministre, ce sut à condition qu'elle se defferoit de sa Charge au bout de deux mois. Depuis cette Sentence, soit par maladie, par Politique, ou par Engagement, elle sut toujours éloignée de la Cour; &, quand le Cardinal vint à mourir, elle parut s'en défaire volontairement, ainsi que je l'ai dit, entre les mains de la Comtesse de Soissons. Le Cardinal crut y pouvoir laisser sa Niece, avec l'agrément & la soumission de la Dame d'Honneur, parce que le Duc de Navailles lui devoit toute sa Grandeur, & mourut content de la laisser dans ce Poste. La Duchesse de Navailles ne fut pas néanmoins satisfaite de ce changement. Elle avoit cru peut - être en parlant au Cardinal qu'elle soufriroit plus facilement la Comtelle de Soissons qu'une autre; ou platôt elle s'étoit flattée de cette douce illusion, que l'éloignement de la Princesse Palatine pourroit avoir des suirtes favorables pour elle; mais, après

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 191 après la Mort du Cardinal, l'espoir 1661? qu'elle avoit eu de se voir sans Sur-Intendante à l'avenir fit qu'elle se trouva encore incommodée de celle-là. Elle sçavoit que certe Princesse étoit pleine de l'orgueil que donne la faveur où elle s'étoit toujours vûe depuis son enfance; &, par cette raison,elle en pouvoit craindre les mauvais effets. Quand le Roi & les Reines partirent pour Fontainebleau, la Comtesse de Soissons, qui avoit de même senti qu'elle ne jourroit pas de sa Charge sans quelque chagrin, avoit querelle la Duchesse de Navailles brusquement, & sur des choses aslez injustes. Cette Dame, d'abord retenue par la confidération de ce qu'elle devoit à la mémoire du Cardinal Mazarin, lui répondit d'une maniere qui fit voir qu'elle se souvenoit des biensfaits qu'elle en avoit reçus. Le Roi en fut content, & blâma la Comtesse de Soissons de son emportement. El-· les eurent ensuite une grande Converfation, & il sembla que de bonne-foi elles avoient résolu de faire juger leurs Fonctions, & le Roi leur permit d'en

chercher les Preuves, soit dans la

Cham-

1661. Chambre des Comptes, soit par leurs Lettres. Celles de la Dame d'Honneur, dont la Charge a été de toute ancienneté la plus belle qu'une Femme de Qualité puisse avoir à la Cour, lui étoient favorables. Elles lui donnoient les Honneurs avec la fonction de commander dans la Chambre & de recevoir les Sermens des Officiers, fans qu'il fût marqué dans les Lettres des Sur-Intendantes, qui étoient des Charges érigées nouvellement, que les Rois eussent eu aucune intention d'ôter ces avantages aux Dames d'Honneur; &, néanmoins, la pratique avoit été différente, de ce qui étoit écrit, en la personne de la derniere Sur-Intendante Me. de Luines. Ces Dames furent quelque espaçe de tems en paix; mais, sur les Preuves, elles fe deffendirent le mieux qu'elles purent. La Duchesse de Navailles batailla en Femme de Cœur & d'Esprit, & je tachai de la servir le mieux qu'il me fut possible. Ses Raisons étoient assez bonnes, pour le pouvoir faire sans blesser l'équité; mais, à dire le vrai, malgré l'Amitié que j'avois pour elle, & le peu que je devois à la Com-

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche 193

Comtesse de Soissons, j'aurois souhai-1661. ré qu'elle eût pu vaincre en cette occasion ses Sentimens naturels, qui furent alors un peu trop forts sur tout ce qu'elle desira, & qu'elle crut devoir faire. Si, en saveur de la gratitude qu'elle étoit obligée d'avoir pour le seu Cardinal Mazarin, elle avoit examiné ses intérêts avec moins d'exactitude; elle y auroit rencontré deux grands biens ensemble, & la Gloire, & le Repos.

Le Roi paroissoit avoir encore de l'Amitié pour la Comtesse de Soissons: ce reste d'Attachement avoit toujours inquieré la Reine; & le peu de soin que cette Princesse avoit de lui plaire lui donnoit quelques fois un juste, prétexte de se plaindre d'elle. La Reine-Mere suivoit doucement les inclinations de la Reine sa Fille; car, autant à son égard, qu'à celui de la Reine cette Niece du Cardinal comme je l'ai déja dit , n'avoit jamais bien satisfait à ses Devoirs. Ces Dégouts obligerent la Reine a protéger la Duchesse de Navailles ; & la Princesse Palatine, qu'elle considéroit, étant éloignée de la Cour, elle

# 194 Memoires pour servir

1651, ne se soucioit plus de soutenir les Intérêts de la Sur-Intendante.

Le Roi, dont les intentions étoient droites, aiant écouté les Raifons de part & d'autre, régla les Fonctions de la Sur-Intendante & de la Dame d'Honneur. Il donna à la prémiere les Honneurs de présenter la Serviette, de tenir la Plotte, & de donner la Chemise, avec le Commandement dans la Chambre; & les Sermens, & tout le reste, à la Dame d'Honneur, c'est-à-dire, servir à Table, la préférence dans le Carosse, & préférence dans le Logement; bien entendu qu'en l'absence de la Sur Intendante la Dame d'Honneur feroit etontes les Fonctions ensemble. D'abord, on crut que ce Jugement étoit très favorable à la Sur Intendante; & Me. de Navailles crut tellement être maltraittée, qu'elle eut la pensée de se retirer. La Reine m'ajant commandé de lui dire qu'elle la prioit de ne la point quitter, elle demanda en grace au Roi qu'il lui permît qu'elle pût demeurer auprès de la Reine sa Maitresse, sans faire nulle Fonction. Elle disoit, qu'elle ne pouvoit pas avoir l'honà l'Histoire d'Anne d'Autriche. 195 l'honneut de setvir la Reine à Table, t 681; sans sui donner la Serviette. Le Roi s'expliqua, & lui dir qu'il vouloir qu'elle la donnât quand elle serviroit à Table; & qu'il ne prétendoit pas,

que quand elle auroir la Chemise entre les mains, elle l'offrit à Me. la-Comtesse de Soissons, mais qu'il entendoit qu'elle acheveroit le Service qu'elle auroit commencé. Il lui fit voir aussi l'avantage qu'il lui laissoit . en lui donnant la Place dans le Caros. se, préférablement à la Sur-Intendante. Enfin, sans qu'il y eut rien de changé dans l'Ecrit, les Explications du Roi lui furent si favorables, qu'a. lors Me. la Comtesse de Soissons trouva qu'elle avoit perdu sa Cause. Elle ne put souffrir de se voir privée du principal Honneur, qui étoit celui de presenter la Serviette, parce qu'elle ne lui restoit qu'en l'absence de la Dame d'Honneur, & par conséquent quasi jamais, Me. de Navaille n'étant

quati jamais, Me. de Navaille n'étant pas même tenue de la lui offrir quand elle autoit commencé le Service. La douleur qu'elle reflentit fut si grande, que le Comte de Soissons son Mari sit appeller en Duel le Duc de Navailles,

Tome V. I pa

1661. par le Chevalier de Maupeou. Ce Duc, comme Chrétien, refusa de se battre: il le fit aussi par le Respect qu'il portoit à la mémoire du feu Cardinal, en se souvenant des Graces qu'il avoit reçues de lui; ce qu'il sentoit en son particulier avec beaucoup de reconnoissance. Il fit même ce qu'il put, pour annéantir dans l'ame de la Duchesse sa Femme l'animosité de la Dispute, & le desir de la Victoire; mais, il n'y réuffit pas. Elle crut qu'elle étoit obligée de dessendre les Droits de sa Charge; ce qu'elle fit avec une fermeté infléxible; & son Ennemie trouva les moiens de s'en vanger fortement. Graces à Dieu, par les soins du Roi & de la Reine sa Mere, les plus vaillans, comme je l'ai dit, ne tenoient plus à honte de refuser le Duel; & celui-là, qui le fit dans une occasion si célébre, & dont la valeur ne pouvoit être mise en doute, en donna une grande preuve.

Ce fut alors que toute la Cour se partagea. Mr. le Prince, Mr. le Duc, & quasi le Prince de Conti Mari d'une Niece du Cardinal Mazarin, toute

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 197 la Maison de Guise & celle de Ven- 1661. dôme hormis le Duc de Mercœur, furent tous pour le Duc de Navailles. Le Comte de Soissons, qui l'avoit emporté à la Cérémonie de l'Entrée de la Reine, par la faveur du Cardi-. nal, sur les autres Princes, se trouva alors malgré le Sang de Bourbon & d'Autriche, qu'il portoit dans ses veines, presque abandonné de tout le monde; &, comme il avoit du cœur. il le sentit beaucoup sans doute, & ne manqua pas de se vanger, en publiant, que le Mari & la Femme, étoient des Ingrats à l'égard du Cardinal à qui ils devoient toute leur Fortune. Ils se deffendoient de ce Re-

proche, en disant qu'ils avoient, comme il étoit vrai, bien servi le Cardinal Mazarin; & que s'il eut vê. cu, il n'auroit pas souffert que sa Niece les eut voulu perdre, puisqu'il les avoit toujours affez bien traittés. pour pouvoir espérer cette grace de Un jour, que la Comtesse de Soissons faisoit ces mêmes Reproches à la Duchesse de Navailles, cette Da-

me lui répondit ces mêmes paroles : Madame, je suis assurée, que si Mr.

le

#### 198 Memoires pour servir

1661. le Cardinal pouvoit revenir au monde, il se oit plus content de mon Cœur que du vôtre. Cette Réponse sa plaudie; & l'insensibilité des Nieces blânée autant qu'elle méritoit de l'être. La suitte de cet Appel su facheuse au Comte de Soissons. Le Roi ne l'aiant peu ignorer, pour donner un Exemple mémorable de sa Justice, l'éxila de la Cour, de le traitta selon toute la rigueur des Edits. De là naquirent de grandes animositez de part & d'autre.

Les deux Reines prirent le parti de la Dame d'Honneur, non seulement par la Raison du Droit, mais par celle de l'inclination & de la bonne volonté, qui est la plus forte de toutes. L'application & les soins de la Comtesse de Soissons étoient d'avoir le Roi chez elle, de lui plaite, & d'avoir part à ses Promenades, & à ses Divertissemens. Le Roi aimoit chérement la Reine, & ne lui donnoit aucun sujet de le soupçonner d'en aimer d'autres plus qu'elle; mais, la force des soupçons de cette Princesse étoit si grande, que quasi sans y penfer elle se trouvoit ennemie de ceux même

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 199 même qu'elle ne haïssoit pas, parce 1661. qu'elle avoit naturellement de l'aversion pour tout ce qui la séparoit du Roi. Madame alors, qui commençoit de faire une grande figure à la Cour, se déclara pour la Comtesse de Soissons, non seulement parce que Monfieur la tenoit pour son Amie, . mais parce que sa jeunesse la convioit à se divertir, qu'elle vouloit une Compagnie en sa personne qui pst être agréable au Roi, & que la Reine vivant d'une vie pieuse & assez retirée ne lut étoit pas si propre: de plus, la Reine lui auroit été Supérieure, & la Comtesse de Soissons, de toute maniere, & pour avoir besoin de protection, lui devoit être fort soumise. Madame se souvenoit avec quelque noble dépit, que le Roi l'avoit autrefois méprilée, quand elle avoit pû prétendre de l'épouser; & le plaisir que donne la vengeance lui faisoit voir avec joie de contraires fentimens qui paroissoient s'établir pour elle dans l'ame du Roi. Monsieur desiroit aussi de plaire au Roi, & il voioit que la confidération qu'il pouvoit avoir pour Madame lui étoit

1661, avantageuse. Ces trois Personnes, chacune pour leur Intérêt, se voulant plaire les unes aux autres, & le sang & la nature les obligeant à cette union, elle commença de paroitre aussi grande qu'elle l'étoit en effet. La Comtesse de Soissens, du consentement de tous les trois, y avoit été associée comme agréable au Roi & nécessaire à Madame; mais Madame lui étoit plus nécessaire encore; car, étant abandonnée des Reines, & pas autant soutenue du Roi qu'elle l'auroit souhaitté, elle eut besoin d'appeller les Plaisirs à son secours, & de fortifier son droit par la complaisance qu'elle avoit pour les moindres choses qui venoient à l'esprit du Roi. De là, fuivant leur inclination, qui portoit un Prince de vingt deux ans à se divertir. & une Princesse de seize ou dix fept à suivre son éxemple, les Plaisirs le jour, les Repas & les Promenades jusques à deux ou trois heures après minuit dans les Bois, commencérent de s'introduire & de se pratiquer d'une maniere qui avoit un air plus que galant, & où la Volupté paroissoit devoir bien-tôt corrompte

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 201

une Verta qui avoit été avec sujet au- 1661?

tant admirée qu'il étoit rare de la possible raise s'allarme & s'afflige de sçavoir le Roi trop occupé d'autres objets. La Reine Mere d'abord condamne ses fraieurs, & lui dit qu'il n'est pas juste, qu'elle veuille contraindre le Roi, & que les honnêtes Plaisirs qu'il prend ne lui doivent pas faire de la peine. Leur continuation alla néanmoins jusqu'a une telle extrémité, qu'ensin la Reine-Mere me commanda de conseiller à Madame d'apporter quelque modération dans ses Divertissemes.

Cette jeune Princesse devoit avoir de la consiance en moi, tant par l'honneur que la Reine d'Angleterre me faisoit de me souffrir avec bonté, & de me croire attachée à ses Intérêts, que par les Services assisions auprès de la Reine sa Belle-Mere. Je lui en parlai; &, comme elle étoit douce & complassante, elle me paruvouloir suivre mes Avis, & les reçut de bonne grace. Aussi phis-je dire avec vérité, qu'ils étoient tels, que

1661. sans choquer le Roi, & sans manquer à la juste complaisance qu'elle lui devoit, si elle m'avoit fait l'honneur de me croite, elle auroit conservé les bonnes graces du Roi, se seroit établie fortement dans son estime & dans celle de toute la Cour, & auroit satisfait à ce qu'elle devoit à la Reine sa Belle-Mere, qui étoit en elle une obligation indispensable: mais, elle méprifa tous ces biens, qui ne lui auroient conté qu'un peu de retenue, dont elle auroit tire un avantage admirable; car, se privant seulement des Promenades qui choquoient la bien séance & qui devoient incommoder sa Santé, & montrant au Roi d'y renoncer par son propre Sentiment, le Roi l'en auroit louée, puisque ce qui est raisonnable inspire toujours l'estime en ceux qui ont de la Raison. Elle auroit aussi par le même moien acquis un grand mérite à l'égard de la Reine-Mère, lui faisant doucement connoitre qu'elle prenoit cette conduite pour lui plaire; mais, par ses Sentimens, elle se trouva naturellement opposée à la prudence. Madame écouta de ses oreilles les Con**feils** 

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 202 seils que je lui donnai, & me rebutta 1651. par les mouvemens de son cœur: ils la portoient à suivre aprement tout cé qui ne lui paroissoit pas criminel, ni entiérement contraire à son devoir, & qui d'ailleurs la pouvoit divertir. Par une Lettre que je reças alors de la Reine d'Angleterre, on peut voir qu'elle étoit inquiete de ce qui se pas. soit à Fontainebleau, & de ce que la Reine Mere étoit mal satisfaite de la conduire de Madame: elle me commanda de la servir comme une autre elle même. Je l'avois fait avec toute la fidélité que j'étois obligée d'avoir pour elle, & je continuai de le faire; mais cette jeune Princesse ne voulut pas profiter de mes bonnes intentions. La Copie que je croi devoir mettre ici a été prise sur l'Original. J'en ai beaucoup gardé de celles que cette grande Princesse m'a fait l'honneur de m'éctire, qui marquent la bonté & la beauté de son Esprit. La longue habitude qu'elle avoit à la Langue Angloise avoit un peu corrompu son François; mais, le bon Sens & la Raifon s'y trouvent parfaitement.

1661

COPIE D'UNE LETTRE
DE HENRIETTE MARIE DE FRANCE REINE D'ANGLETERRE.

" TE crois que dans votre Ame vous dites , Cette Reine d'An. ,, gleterre ne se souvient guere de moi. , Cela n'est pas vrai. Mr. de Mon-, taigu vous dira que je m'en suis , fouvenue dans l'effectif. Par ces " Lettres j'avoue un peu de paresse, , & que j'ai eu tort de ne vous avoir " pas mandé la satisfaction que j'ai eue d'avoir reçu deux de Vos Let-, tres. Je vous en demande la con-, tinuation, pourvu que vous en a-" yez le loisir; ayant vu hier des Da-" mes qui reviennent de Fontaine-, bleau, qui disent que vous êtes toujours auprès des Reines, & que , l'on ne scauroit avoir accès avec vous. Je crains même que par " Lettres l'on n'en aura point, de la , maniere qu'elles parlent. Si vous " ayez bien du bruit où vous êtes, j'ai

### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 205, i ci beaucoup de silence, qui est 16612, plus propre à se souvenir de ses Amis, dont je crois que vous êtes, allez persuadée d'être du nombre;

& pouvez être affûrée de la conti-, nuation. Vous avez avec vous un , autre petit moi même, qui eft , fort de vos Amles; je vous affûre. Contunuez d'être des frennes: c'est

,, affez vous dire.

Peu de tems après, la Reine-Mere me commanda aussi de conseiller à la Reine, qui me faisoit l'honneur d'avoir quelque confiance en moi, de' fouffrir avec plus de patience les Divertissemens du Roi, & de lui représenter qu'il devoit être le Maitre de fes Actions; qu'elle n'avoit pas de véritable sujet de s'allarmer ; & que la Vertu de ce Prince paroissoit atta? quée, mais non pas vaincue. Elle trouva bon que je travaillasse à les unir d'Amitié, la Reine, & Madame. Quoi qu'elle aimât beaucoup plus la Reine, elle considéroit assez Madame, & auroit été ravie de les voir bien ensembl . Je travaillai à cette Union & Dona Maria Molina Asaf206 Memoires pour servir

1661. fata \* de la Reine & Favorite , qui étoit une fort bonne personne, &

\* C'est pleine de bonne volonté. Nous troucequ'on vâmes les moiens par nos raisons
France, de calmet l'ame de la Reine, au premie tant qu'il étoit possible de le faire Fim re. Elle demeura satisfaite de nos Cham- Conseils, & les regarda comme des marques de notre Affection à son Service. Madame, à qui j'en parlai selon nos projets, me parut de même assez contente de nous; mais, ce que je lui dis sur ces deux matieres ne fut pas ignoré du Roi, & il lui fur dit fans, doute d'une maniere desavantageuse pour moi. Je ne veux pas scavoir d'où proceda mon malheur; car, ce qui regarde les Personnes Roiales doit être pour nous des Misteres de Respect. Madame pouvoit même en avoir parlé sans aucun dessein de me nuire, & par un motif de confiance, qui, dans l'intention de cette jeune Princesse, n'avoit peut-être rien de contraire à la Probité. Quoi qu'il en soit, Me. la Comtesse de Soissons le sçachant, elle qui me regardoit comme Amie de Made, de Navailles son Ennemie, trouva le moien d'empoisonner

à l'Histoire d'Anne d'Antriche. 207 poisonner tout ce qui venoit de moi, 1661? & de faire haïr au Roi mes applications à obéir aux Commandemens de la Reine sa Mere. Le Roi lui en parla, & lui dit, montrant d'avoir du chagrin contre moi, qu'il trouvoit mauvais de ce que j'étois si souvent tête à tête avec la Reine, & de ce que j'avois donné des conseils à Madame, qui paroissoient en quelque façon s'opposer à ses Divertissemens. La Reine la Mere me deffendit généreusement; & comme le Bien, qui en de certaines occasions déplait, ne laisse pas d'imprimer en l'ame de ceux qui le connoissent quelque trait d'Estime, le Roi ne pouvant m'accuser de rien qui pût être contre son Service, & sçachant de la Reine sa Mere, que je n'avois agi que par son ordre, temoigna qu'il avoit quelque bonté pour moi: avoitant à la Reine sa Mere, à ce qu'elle me fit l'honneur de me dire, qu'il étoit vrai qu'il avoit rrouvé la Reine de meilleure humeur depuis que j'avois eu l'honneur de lui parler; mais, woulant me sacrifier à Me. la Comtesse de Soissons qui me haïlloit mortellement, il continua de

1661. me traitter comme si en effet j'avois mérité sa haine: si bien qu'il deffendit à la Reine de me souffrir chez elle aux heures particulieres. Par une si forte marque de son aversion, il me fit aisément comprendre, que ma Fortune étoit en mauvais état; mais, ne trouvant rien en moi, qui fat capable de me donner de la honte, je sentis en cette occasion que l'innocence est un grand préservatif pour de tels maux: je crus même devoir efpérer que le Roi, aiant beaucoup de lumiere & d'équité, connoitroit 1ôt on tard que mes intentions & mes paroles avoient été conformes à mon devoir.

Un jour, parlant à la Reine-Mere de toutes ces choses, enfermée avec elle dans son Oratoire, je conclus avec cette Princesse, que nous étions tous fort malheureux, de ne nous pas appliquer à aimer & servir Dieu, plûtôt que les Rois; puisque ceux-là ne connoissent point le cœur, quelque fidéliré que nous aions pour eux: ils se peuvent tromper, en maltraittant les plus inocents, de la même maniere que s'ils étoient coupables. C'est

à l' Histoire d'Anne d' Autriche. 209 un grand mal de ne pouvoir toujours 1661? espérer des Souverains une juste rétribution de notre affection & de nôtre fidélité à leur Service; mais, c'est du moins un grand adoucissement à nos miseres, que d'en pouvoir trouver d'assez raisonnables, pour se pouvoir consoler avec eux mêmes des maux qu'ils sont capables de nous faire sousfrir. Mes fautes enfin ne me firent point rougir : elle augmentérent la bienveillance que la Reine-Mere & la Reine avoient pour moi. Beaucoup de Personnes des prémiers de la Cour, voiant que la Reine-Mere avoit quelque confiance en moi, & ne fachant pas qu'elle setoit la fin de ces petits commencemens de brouillerie, me firent de grands complimens, & me témoignérent vouloir prendre quelque part au déplaisir que j'avois d'avoir déplu au Roi, à qui par mon devoir & par tant d'autres raisons je devois souhaiter de plaire.Le bruit courut que je serois disgraciée; mais, il est à croire que le Roi n'y pensa pas, & ce bruit se dissipa par les marques publiques

que je reçus de la bonne volonté des deux Reines. La Reine-Mere le len-

demain

1(61. demain me commanda d'aller chez la Reine de sa part, pour lui dire quelque chose: elle le fit étant à sa Toillette, & parlant tout haut, afin que fi par hazard, & par malheur, ma defobéissance déplaisoit au Roi, elle eût droit de me deffendre. Deux jours après, cette Princesse étant chez la Reine, leurs Majestez m'envoyerent querir par un Valet de Chambre. Il me trouva dans la grande Allée qui va au Chenil. J'y fus avec quelque crainte; car l'état où j'étois me tenoit dans une continuelle inquiétude. En entrant dans le Cabinet de la Reine. où étoient ces deux grandes Princesses environnées du Cercle & de beaucoup de monde, mes fraieurs se dissipérent; car, en me voiant arriver elles se mirent à rire, & m'étant approchée de la Reine-Mere, elle me fit l'honneur de me dire, qu'elle me vouloit voir, seulement pour me faire bonne mine devant la Comtesse de Soissons, & ajouta, Sans avoir rien à vous dire, je veux vous parler beaucoup, & tout bas, afin de lui faire dépit. Le soir, allant à la Comédie, & passant par l'Apartement de la Reine où j'étois dans

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 211 dans un coin, elle se détourna de son 1661. chemin, & venant me trouver dans ce même endroit du Cabinet me dit encor en riant, Je continue la Comé. die; car, la Comtesse de Soissons qui

me suit, se retiendra de vens nuire auprès du Roi, voiant que je vous confi-

dere.

Cette petite Avanture, comme il paroit par les choses que je viens de dire, contribua beaucoup à irriter la Reine contre la Comtesse de Soissons, & commença de faire naitre dans le Cœur de la Reine-Mere de véritables chagrins contre Madame, qui s'augmentérent extrémement par le peu de soin qu'elle prit alors de la fatisfaire. Ces dégouts firent imaginer aux Courtifans, que la Volupté pouroit peut être détacher le Roi de la Reine sa Mere; mais, ce grand Prince paroissoit si lié à son devoir, & si na. turellement vertueux, que cette division n'arriva point. L'heure des Plaisirs passée, il revenoit toujours à la Reine sa Mere: il lui rendoit ce qu'il lui devoit en qualité de Fils bien aimé, & témoignoit avoir beaucoup de considération pour elle. Non seule-

1661. ment il l'aimoit, mais il lui disoit des choses qui saissient voir austi qu'il l'estimoit: dans le vrai, elle lui en donnoit sujet par son desintéressement, & par l'affection tendre & respectueuse qu'elle avoir pour lui.

Les derniers jours du Mois de Mai. Mai, le Prince de Condé dit au Roi. qu'on avoit trouvé à Auxerre un Portrait de Henri IV, attaché à un Poteau, avec un Poignard qui lui traversoit le sein, & une Inscription Latine fort criminelle qui regardoit sa Personne. Le Roi lui répondit, Je m'en console: on n'en a pas fait autant contre les Rois faméans. Un jour, disant en confidence à quelque personne qu'il estimoit, que s'il avoit jamais la Guerre il vouloit y aller en personne, & celui là ayant répondu que ce seroit une grande imprudence, & quasi un deffaut, à un Roi, de hazarder ainsi sa Vie, & que la France avoit autre sois beaucoup souffert de la Valeur imprudente de François Prémier, le Roi prit la parole & lui dit, Imprudent tant qu'il vous plaira; mais, avec tout cela, cette Imprudence l'a mis au Rang des grands Rois. Il fit

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 213
fit alors un nouveau Commandement 1661au grand Prevôt de chatier ceux qui
jurcoient, avec toute la sévérité posfible.

Dans ces jours mêmes, la Reine-Mere voulut s'acquiter d'une promesse qu'elle avoit faite il y avoit long-tems à Me. de Chevreuse, de l'aller voir à Dampierre, pour être deux ou trois jours en ce lien. On y traitta d'une grande Affaire, & ce Voiage servit en partie à décider de la destinée d'un Ministre qui alors paroissoit dans un grand crédit. Le Cardinal Mazarin, avant que de mourir, avoit donné, à ce qu'on a dit, des Avis au Roi contre le Sur-Intendant Fouquet: il le croioit trop prodigue de ses Finances, & il lui conseilla d'installer Colbert sous lui, pour veiller à sa conduite, & arrêter la profusion de ses Libéralitez. Le Tellier aimoit l'Etat, & n'aimoir pas, Fouquet; du moins, il ne l'estimoit pas: & Colbert son Allié, qui avoit été son Commis, & qu'autrefois il avoit donné au Cardinal, pour le servir dans le maniment de ses Affaires domestiques, lui étoit alors fort agréable. Il le croioit tout

1661. à lui , & se persuada qu'il garderoit toujours sur cet Homme une entiere supériorité. Cette raison l'obligea de prendre soin de sa Fortune, & de travailler à le mettre en état de lui. aider à détruire celui qu'il croioit son Ennemi. Ils voulurent se joindre ensemble pour leur avantage particulier, & montrérent au Roi ne desirer que celui de l'Etat & de son Service. Ce Prince, qui connoissoit les desfauts du Sur-Intendant, reçut leurs Avis, qui étant autorisés des Conseils du feu Cardinal, & fortifiés par la mauvaise Conduite de Fouquet, eurent l'effet que produisent d'ordinaire les fautes des Particuliers & les desseins secrets de ceux qui paroissent definterressés & fidelles. La Duchesse de Chevreuse. par des morifs que je ne sçai point, parla à la Reine-Mere contre le Sur-Intendant; &, sous l'apparence du Bien public, lui fit en son particulier beaucoup de mal. Laigue, qui souvent étoit dangereux ou propice à beaucoup de gens, fut celui qui fit agir Me. de Chevreuse. Son étoile étoit de se mêler de tout; &, comme il étoit attaché à cette Princesse par bean.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 215 beaucoup de liens, il emploioit son 1661. esprit à ce qui lui convenoit le plus.

La Reine étoit partie le vingt-sept Juin, pour aller à Dampierre, & avoit mené Madame exprès avec elle, pour mettre quelque interruption aux Promenades qui lui déplaisoient; mais, à son retour, ce fut la même chose: & les Plaisirs de Fontainebleau continuérent de donner quelque chagrins à la Reine - Mere. Comme raisonnable, elle trouvoit impossible qu'un Roi si jeune, & qui donnoit beaucoup d'heures au Travail, pût s'empêcher d'en donner quelques-unes à ses Divertissemens; mais, comme Mere & Chrétienne, elle craignoit la force de cet âge, & les périls que la Volupté fait rencontrer à ceux qui la suivent. Monsieur, qui avoit laissé engager Madame dans les Promenades & les Plaisirs, un peu plus que la bienséance ne le permettoit, commençoit à se facher de cet excès. Sa présence, & les innocentes intentions de Madame, qui dans ce tems-là ne paroissoient avoir d'autre objet que le plaisir en général, en ôtoit tout le danger: mais, cette assiduité, quand elle parut néceffaire

1661. cellaire à Monfieur, lui fut plûtôt une peine qu'un Divertiflement; &, changeant de fentiment, il eut de la répugnance pour les chofes mêmes qu'il avoit d'abord approuvées.

La Reine Mere, voulant remedier à toutes ces mauvailes dispositions, se plaignit de Madame au petit Milord Montaigu son ancienne Créature, puis en parla au Comte de St. Alban Ministre de la Reine d'Angleterre; leur disant que cette Princesse ne prenoit nulle mesure avec elle sur sa Conduite, & ne la considéroit en rien. Elle voulut qu'ils fissent part de ses Plaintes à la Reine d'Angleterre, qui menoit une vie douce à Coulombe, dans une Maison qu'elle y avoit achetée. Elle y cherchoit la paix; &, ne connoissant que de bonnes inclinations dans l'ame de Madame, ne s'inquiétoit point encor tout de bon de fes Actions, parce qu'elle les croioit éxemtes de blame.

Dans ces mêmes tems, le Roi se déclara avoir de l'inclination pour Mlle, de la Valiere, une des Filles de Madame. Elle étoit aimable, & sa beauté avoit de grands agremens par l'éclar

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 217 l'éclat de la blancheur & de l'incar- 1661. nat de son teint, par le bleu de ses yeux qui avoient beaucoup de douceur, & par la beauté de ses cheveux argentez qui augmentoit celle de son vilage. Madame, & la Contesse de Soillons, d'abord en parurent contentes: elles y contribuérent de leur complaifance; & il fembla qu'elles tenoient à bonheur d'être déchargées par cette voie des petits chagrins de la Reine. La Reine Mere s'affligea de cette nouvelle Passion: elle craignoit le danger de quelque côté qu'il pût venir; mais, elle fut conseillée de ne s'y point opposer avec violence, & sa prudence lui fit approuver & suivre ce Conseil, d'autant plus que quelques jours auparavant elle avoit été foupçonnée de m'avoir commandé de faire ramener de Fontainebleau à Paris Mile. de Ponts, par Me. du Plessis mon Amie, afin de la foustraire aux yeux du Roi, qui paroifloit ne la pas hair. Cependant, persuadé que j'étois cause de ce Voiage, il en fit des plaintes à la Reine sa Mere, assez

fortes pour lui faire connoitre qu'il étoit nécessaire qu'elle modérat son zê-

le.

1661. le. La vérité étoit que la Reine-Mere craignoit cette Fille, dont les manieres un peu trop libres lui déplaisoient : elle auroit souhaité que les personnes qui avoient du pouvoir sur elle l'eussent conviée à demeurer à la Cour avec plus de régularité. Voilà la seule chose qu'elle me commanda de dire à mon Amie, & qu'elle lui feroit plaisir d'en parler à la Maréchale du Plessis, afin qu'elle la prît avec elle; mais, elle ne me témoigna nullement vouloir qu'elle parrît de Fon-tainebleau, comme le Roi le crut. Je n'en parlai point non plus à Me. du Plessis. Eile l'amena à Paris, par un empressement inutile de vouloir plaire à la Reine Mere, en faisant plus qu'elle ne lui avoit demandé. Ce desir avoit pour fondement un certain intérêt qui la regardoit elle seule, & qui pour mon malheur causa beaucoup de bruit contre moi. Le prétexte, qu'elle prit, pour enlever Mlle. de Ponts, fut de lui dire que le Maréchal d'Al-bret étoit malade; & il l'avoit été si peu, qu'en arrivant à sa porte on nous dit qu'il étoit sorti. Cette finesse, qui étoit en effet fort ridicule, déplut à l'Histoire d'Anne d'Auriche. 219 déplut au Roi avec raison; &, quoi 1661. que je n'eusse reçu ni donné cet ordre, il ne laissa pas de me donner

beaucoup de chagrin.

Le tempérament que la Reine-Mere apporta à modérer cette nouvelle Inclination du Roi pour Mlle. de la Valiere fut de l'en avertir cordialement, en lui représentant ce qu'il devoit à Dieu & à son Etat; & qu'il devoit craindre que beaucoup de gens ne se servissent de cet Attachement, pour former des Intrigues qui pouroient un jour lui nuire. Elle le pria aussi de lui aider à cacher sa Passion à la Reine, de peur que sa douleur ne causat de trop mauvais effets contre la Vie de l'Enfant qu'elle portoit. Le Roi eftima fon fecond confeil. & ce fecret fut observé de toute la Cour, avec tant de soin, que la Reine, qui alors étoit grosse de quatre ou cinq mois de Monseigneur le Dauphin, acheva de passer le tems de sa grossesse sans le sçavoir.

Ce qu'on appelle ordinairement la belle Galanterie produifit alors beaucoup d'Intrigues. Le Comte de Tom. V. K. Gui-

1661. Guiche, quelque tems après fut éloigné pour avoir eu l'audace de regarder Madame un peu trop tendrement. Comme il est à croire qu'elle étoit sage en esset, elle voulut que
le Public sut persuadé qu'elle avoit
été de concert avec le Roi & Monsieur pour l'éloigner: mais, son éxil sut court, & on peut s'imaginer
que ce crime n'avoir pas beaucoup
ofsensé celle qui en étoit la cause;
car cette Passion, paroissant alors des
approuvée par elle, ne pouvoit selon les fausses Maximes que l'Amour
propre inspire lui apporter que de la
Gloire.

La Duchesse de Valentinois, Sœur du Comte de Guiche & Fille du Maréchal de Grammont, qui avoit épousé le Prince de Monaco, de meura à la Cour après lui; mais, elle n'y demeura guere, à cause que l'enjouement où plûtôt l'emportement de cette Dame lui sit faire mille Intrigues pour le retour de son Frere, & même lui sit faire quelques railleries contre le Respect qu'elle devoit à la Reine-Mere. Elle étoit tendrement aimée de Madame, & la Sœur

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 221

Sœur de ce coupable étoit traitée de 1661. Favorite: il étoit juste de récompenfer en elle les sentimens du Frere, qui en sa personne pouvoient être in. nocemment paiés. Madame ne pouvoit vivre sans elle, elle étoit de toutes ses Promenades; si bien qu'elle faisoit éclore chaque jour, non pas des Fleurs sous ses pas, comme feignent les Poëtes qu'il arrive aux Nimphes de la chaste Diane, mais des Querelles, des Brouilleries, & beaucoup de ces riens, qui font capables de produire de grands événemens. La Reine Mere, en appréhendant les suites, la fit éloigner aussi bien que son Frere; & il parut quelque tems après, que ce fut avec une grande raison, qu'elle avoit apprehendé sa Conduite, par ce qu'étant aimable, spirituelle, & jeune, elle étoit aussi fort emportée dans ses Paffions.

Les Seigneurs Anglois firent ce qu'ils purent pour raccommoder Madame, avec la Reine fa Belle-Mere. Le Comte de Saint-Alban lui offrit, que fi elle vouloit laisser aller les choses felon les desirs de la jeunesse, & K 2 felon

1661. felon les plaisirs qu'ils estimoient innocens, Madame la ferviroit auprès du Roi, & travailleroit à les tenir toujours unis. La Reine-Mere, qui ne regardoit que son devoir , & qui de plus étoit contente du fons du cœur du Roi son Fils, leur répondit, à ce qu'elle me fit l'honneur de me dire le même jour, qu'elle ne vouloit auprès du Roi les bons offices de qui que ce soit; qu'elle ne desiroit que sa gloire, & ne lui donnoit que des conseils entiérement defintéressez; que tant que le koi les recevroit comme il avoit fait jusqu'alors, elle sero t satisfaite de lui; mais qu'aussi - tôt qu'elle se verroit dans la nécessité d'un tiers, & avoir besoin de bons offices auprès de lui, elle le quiteroit, & s'en iroit au Valde-Grace paffer le reste de ses jours en repos. Elle en dit autant plufieurs fois au Syr-Intendant Fouquet, & à tous les autres qui, aspirant à la faveur, vouloient l'engager à protéger leur Fortune, en lui promettant leurs Services auprès du Roi. Elle ne vouloit prendre aucunes mefures d l'Histoire d'Anne d'Autriche 223 fures pour se conserver de l'Autori-1661.

té: son dessein étoit seulement de faire ce qu'elle croioit juste & raisonnable. Elle a réüssi à ce qu'elle a dessein de faire: par sa vertu & sa douceur, elle a remedié à beaucoup de maux; & d'ailleurs elle n'a jamais eu beaucoup de Puissance, parce qu'elle a toujours négligé d'en avoir.

La Reine-Mere avoit raison de se tenir liée seulement au Roi, par les chaines de la tendresse, qui la faisoit entrer dans tout ce qui parosisoit lui pouvoir être avantageux; car, il n'avoit rien de secret pour elle. Outre les avis qui lui furent donnez à Dampierre, par la Duchesse de Chevreuse, contre Fouquet, le Roi lui consia le desir qu'il avoit de le perdre.

Il envoia traiter cette Affaire avec elle par le Tellier; &, quand il partit pour aller à Nantes sur la fin du mois d'Août; ce fut à elle seule à qui il dit le dessein qu'il avoit de le faire arrêter en ce lieu. La Reine-Mere en fut fachée: elle considéroit ce Ministre, parce qu'il étoit fort at-K? 2 taché

166: taché au soin de la servir; & même, du consentement du Roi, il lui envoioit de l'argent, ce qu'elle avoit besoin pour le secours des pauvres: mais, ne pouvant manquer au secret du Roi, ni justifier Fouquet sur les criminelles Accusations qui surent faites contre lui, qui toutes n'étoient pas injustes, il fallut qu'elle entrât dans le projet qui sut sait pour sa ruine, & qu'elle écoutât ceux qui étoient dans la consance du Roi, qui lui vindrent rendre compte de se résolutions sur ce sujet.

Les Conducteurs de la Disgrace de Fouquet avoient averti le Roi, non seulement de ses Desordres dans les Finances, mais encore des Attentats qu'il sembloit préméditer contre l'Etat. Selon les jugemens que le Roi en fit, & selon les Explications qu'on leur donna, ils se trouvérent énormes; & le Roi, qui avoit résolu d'y remedier allant en Bretagne, prit toutes les mésures nécessaires pour ce dessein, estimé pour lors une des plus importantes Affaires de l'Etat.

Le Roi partit pour ce Voiage le vingt-neuvieme Août. Il étoit encore à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 225

tendrement attaché à la Reine, & sa 1661. nouvelle Passion n'avoit pas effacé les légitimes fentimens qu'il avoit pour elle. Il parut que cette séparation lui donna un sensible déplaifir : il jetta des larmes qu'il voulut cacher au public; mais, qui étant vues de celle qui en étoit la cause, la consolérent de tous ses maux. Cette douleur lui donna de la joie, & cette joie augmenta de beaucoup le chagrin qu'elle eut de se séparer de celui qu'elle ai-

moit si chérement.

· Aussi-tôt que le Roi fut à Nantes, il voulut éxécuter son dessein contre le Sur-Intendant, lequel s'étoit engagé à ce Voiage malade d'une fievre double-tierce; mais, sa Raison, qui l'étoit beaucoup d'avantage le fit suivre le Roi, parce qu'il avoit de grands desseins pour l'établissement de la Fortune & de sa Faveur, qu'il vouloit conduire à leur fin. hautes pensées le firent tomber dans le précipice, & l'excès de son Ambition fut la source de ses malheurs. Le Roi, qui sçavoit qu'il avoit acheté quasi tous les Hommes de la Cour, n'ôsa se confier à son Capitaine des K 4 Gar16'1. Gardes pour l'arrêter: il se servit d'Artagnan, Créature du feu Cardinal, qui commandoit ses Mousque. taires. Comme le Sur-Intendant fortit de chez le Roi, & qu'il vouloit retourner chez lui, il fut averti par la Feuillade, qu'il y avoit quelque ordre contre lui. Le Sur-Intendant recevant cet Avis, au lieu de se mettre dans sa Chaise, voulut entrer dans celle d'un autre pour se sauver; mais Artagnan, qui le suivoit, & qui avoit l'œil sur celle où il devoit se mettre, voiant qu'il ne venoit pas, le poursuivit comme il alloit déja prendre un chemin détourné. Il l'arrêta de la part du Roi, & le fit mettre aussi-tôt dans un Carosse qui étoit préparé pour cet effet. On le fit ensuite entrer dans une Maison pour lui faire prendre un Bouillon, & on lui prit les Papiers qu'il avoit fur lui. Il fut mené à Angers, & fa Femme à Limoges. Deux Maitres des Requêtes eurent ordre en même . tems d'aller chez lui sceller tous ses Papiers; ce qui se fit avec diligence. Ils furent portez au Roi, qui les vit, & fit sur tous des Remarques

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 227 marques considérables & judicieuses; 1661. ce qui m'a été dit, par un de ceux qui furent emploiés à cette Commisfion \*. Bruan, principal Commis \* Mr. de Fouquet prit la fuite. Gourvil-de Bou-le, celui dont j'ai parlé dans le Ré-cherat. cit des Guerres Civiles, qui s'étoit fait Financier, eut ordre de suivre la Cour. Le Roi envoia sceller dans touttes les Maisons de ce Sur-Intendant, à Vaux, à Paris, & à Saint Mandé. Comme on l'arrêta, il se tourna vers un de ses gens, & dit feulement , Ha! St. Mandé. Il avoit raison de craindre qu'en ce lieu on ne trouvât de quoi lui faire fon Procès; car, il y avoit des choses qui parurent devoir deshonorer sa raison, & ternir sa memoire, en le rendant méprisable aux gens de bon fens, & à ceux qui font proffession de Sagesse. Me. du Plessis-Belliere fon Amie, & fes Freres, furent avertis par cet homme à qui il avoit. dit ces mots, & s'ils avoient voulu, ils auroient eu le tems d'aller bruler tous ses Papiers; mais, Me. du Plessis, à ce qu'on a sçu depuis, ne le voulut pas faire, croiant qu'il a-K 5

228 Memoires pour servir 1661.voit tout brulé avant que de partir.

> La Reine - Mere aiant reçu un Courrier du Roi envoia querir le Chanceljer, & son Capitaine des Gardes. Elle fit sceller à Fontainebleau la Maison du disgracié, & envoia, comme je l'ai déja dit, sceller les autres lieux qui lui apartenoient. On mit garnison dans toutes ses Maifons, & même chez Bruan fon prémier Commis, comme aiant plus de part à ses secrets que nul autre. Ses Enfans, par la permission de la Reine - More, furent menez à Paris par Me, de Brancas, dont le Mari depuis peu avoit achetté la Charge de Chevalier d'Honneur de la Reine. Mere, & qui se trouvant Ami de cet homme ne le voulut pas abandonner. Ils furent mis entre les mains de leur Grand Mere, qui étoit une sainte. Quand elle sout le malheur de fon Fils, elle remercia Dieu de ses Disgraces, espérant qu'elles romproient les chaines qui le tenoient attaché au Péché, & contri-

Le Roi étant de retour à Fontaitembre. Le Roi étant de retour à Fontainebleau, a l'Histoire d'Anne d'Auriche. 229 nebleau, on fut long-tems qu'il ne 1661; se parla à la Cour, que de la Disgrace de Fouquet, de cette grande Chute, de ses Desseins chimériques & ambitieux, & de toutes les Intrigues qu'il ramassoir en sa personne,

à dessein de se faire prémier Minis-

tre.

Belle-Ile fut d'abord le prémier Objet, qui offensa les yeux du Roi: il y avoit fait travailler, l'avoit munie de Canons, & l'avoit rendue une Place forte. Sa fituation la rend telle par nature & les soins de cet homme avoient commencé de la rendre capable d'être un jour un Instrument de quelque grande Guerre à l'Etat, par le voisinage d'Angleterre; mais, comme toutes choses ont diverses faces, elle pouvoit être aussi une forte Barricade contre les attaques de ceux de cette Nation Les Amis de Fouquet ont dit, & il est à croire qu'ils ont dit la vérité, que ce Sur-Intendant, qui en effet étoit capable par son génie, & par son esprit, de beaucoup de grands Desseins, avoit eu celui d'y faire bâtir une Ville, dont le Port étant bon devoit. Kб

1661. attirer tout le trafic du Nort; &; privant Amsterdam de ces avantages, rendre par là un grand service au Roi & à l'Etat. On l'accusa d'avoir eu des intelligences avec les Anglois; mais, cette Accusation se trouva mal fondée. Les malheureux ne manquent pas de Crimes, & celui-là paroissant coupable, il n'y eut point de modération dans les jugemens qui se firent d'abord contre lui. Il avoit achetté la Duché de Panthievre en Bretagne, sortie depuis peu de la Maison de Vendôme, pour payer leurs Dettes; & on disoit que l'ayant, il se vouloit faire Souverain de ces Païs-là. Ce dernier Article étoit un dire, qui n'a pas été vérifié; mais, il est certain, que faisant fortifier Belle-Ile, & aiant à ses gages presque tous les Gens de la Cour, il avoit la mine d'un homme fort ambitieux: &, comme il avoit l'ame élevée, ou croioit qu'il étoit çapable de tout.

On lut ses Papiers & ses Lettres. On en trouva de plusieurs Personnes de la Cour, les unes pleines de beaucoup d'Intrigues Politiques, & les

a l'Histoire d'Anne d'Autriche. 23 t autres de beaucoup de Galanteries, 1651; Par elles on vit qu'il y avoit des Femmes & des Filles, qui passoient pour sages & honnêtes, qui ne l'étoient pas, & on connut manistement, que s'il avoit une grande Ambition, il n'avoit pas moins d'emportement pour la Volupté. Il y en

pour lui, qui firent voir, que ce ne font pas toujours les plus aimables, les plus jeunes, ni les plus galants, qui ont les meilleures fortunes, & que c'est avec raison que les Poètes ont seint la Fable de Danaé & de la

eut même de celles-la qui souffrirent

Pluie d'Or.

Le Roi envoia commander à Me. du Plessis-Belliere d'aller à Monbrison en Forèt. Celle-là étoit Amie de Fouquet, & à ce qu'on a dit avoit beaucoup aidé à lui gâter l'esprit, par toutes ses Intrigues. Elle le servoit particulièrement à entretenir les liaisons qu'il avoit avec les principaux de la Cour. Elle avoit beaucoup d'esprit & d'ambition. Les honnêtes gens s'en trouvoient bien : ils entroient dans ses intérêts, & pour les en paier, elle trouvoir tou-

1661 jours le moien de les obliger. Elle avoit marié sa Fille au Marquis de Crequi, Frere du Duc, honnête Homme, brave, & qui avoit beaucoup de réputation. L'Habilete de Me. du Plessis sa Belle-Mere fut si grande, qu'elle le fit Général des Galleres, peu de tems avant le voiage de Nantes. On vit alors quali finir la Maison du Cardinal de Richelieu. Le Duc de Richelieu son Neveu avoit eu cette Charge, & le Gouvernement du Havre; mais-par l'ordre de la Cour, & par la nécessité on le mettoient ses dépences déréglées, il se defit de l'une & de l'autre. Le Roi voulut mettre le Havre entre les mains du Duc de Navailles, qui en fut quitte pour cent mille écus qu'il donna. Le Marquis de Crequi, qui avoit obtenu avec beaucoup de peine la permission de récompenser sa Charge de Général des Galeres, en. paia des Sommes immenses, qui apparemment étoient forties de la bourse du Sur-Intendant aux dépens du Roi; ce qui fit voir l'extrême Ambition de ce Ministre, & celle de Me. du Plessis son Amie. Elle cruz

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 233

avoir fait un grand coup pour son 1661. Gendre; mais, elle se vit deux mois après, en partie par cette même cause, tomber dans la disgrace & dans le malheur, & eut le déplaisir de voir renverser pour lors la grandeur & la Fortune du Marquis de Crequi, à qui son Alliance avoit été missible, parce qu'elle se fit dans un tems, ou déjà le Roi étoit dégouté du Sur-Intendant. Le Roi, quinze jours après son retour de Nantes, ayant éxilé cette Dame, envoya Carnavalet, Lieutenant des Gardes du Corps, à Bethune, dont le Marquis de Crequi étoit Gouverneur, pour y commander au lieu de lui; & ordre aux Galeres, de ne le point reconnoître pour Général.

Peu de Personnes à la Cour se trouvérent éxemtes d'avoir été sacrisser au Veau d'Or, &, comme par un malheur fort extraordinaire pour eux, le Sur-Intendant gardoit toutes les Lettres qu'on lui écrivoit, le Roi & la Reine sa Mere, les ayant toutes lues, y virent des choses qui firent tort à beaucoup de Personnes. Il y avoit à St. Mandé un Cabinet, ou s'on alloit

# à l'Histoire d'Anne d'Antriche. 235

Poisons chez lui, & on eut quelque 1661. foupçon qu'il avoit empoisonné le fen Cardinal; ce qui peu de jours après fut mis au rang des Contes ridicules. Sa Mere fut voir la Reine-Mere à Fontainebleau: elle se jetta à fes pieds, & en fut reçue avec bonté; car, outre qu'elle étoit le secours des Misérables, elle le vouloit être de celui-là en particulier. Elle avoit eu, peu auparavant la disgrace de ce Ministre, quelque petit chagrin contre lui, en ce que voulant se deffaire de sa Charge de Procurent Général, & la Reine-Mere aiant souhaité qu'il s'en démît entre les mains de Fieubet son Chancelier qu'elle considéroit, il ne le voulut pas faire, quoi qu'elle ait cru qu'il en avoit donné sa parole; mais, ce manquement n'avoit pas fait une grande impression sur son esprit, & ne l'empêchoit pas de travailler auprès du Roi, pour adoucir sa misere & fon malheur.

Dans ce mois de Septembre, mourut Nogent, ce grand Parleur, qui, par les Boufonneries, avoit aquis plus de cent mille livres de rente. Ce mauvais Plaifant, qui avoit tant parlé

1661, pendant sa vie, ne fit parler personne après sa mort. Elle arriva lors qu'on \* De la ne pensoit qu'à célébrer la Disgrace de Maison Fouquet ; si bien que le silence fut la de seule récompense des paroles super-Ventaflues, qu'il avoit dites dans le Cabinet, dour. llavoit où n'étant ni estimé, ni hai, il fut

ćtć aisément enséveli dans l'oubli. beau, Sur la fin du même mois, mourut bien Son esprit aussi Melle, de Beaumont. fait, son mérite, & ses Amis, l'avoient & fort galant tirée de toutes ses disgraces. Elle étoit dans la revenue à la Cont; mais, comme elle Jeunesavoit souvent trop librement publié se de la les fautes de son Prochain, elle en re-Reine-Mere. cut apres sa mort la juste punition, Il a en ce quelle ne fut pas beaucoup redonné grettée. Elle mourut à Fontainebleau fon en peu de jours, avec peu liberté de None à l'Apson esprit. Il parut néanmoins qu'elle eût partequelques bons momens pour se confesment fer; mais, ce peu de tems fut court qui est pour travailler à une si grande, & si au bout d'une importante Affaire. des Al-

Le Duc d'Amville, le Brion de lées du jadis \*, mourut aussi dans ce mê-Palais me tems. Par sa mort, il échappa Roial. où l'on des chaines qu'il s'étoit imposées lui ioüoit même, en s'attachant d'une liaison au trop

Mail. donnoit souvent des Collations au Roi. & où il

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 237 trop grande à Melle. de Meneville , 1661. fort belle personne, Fille d'Honneur de la Reine-Mere. Il lui avoit fait une Promesse de Mariage, & ne la vouloit point épouser. Le Roi & la Reine-Mere le pressant de le faire, il reculoit toujours; &, quand il mourut, sa Passion étoit tellement amortie, qu'il avoit fait supplier la Reine-Mere de leur deffendre à tous deux de se voir. Il offroit de satisfaire à ses obligations par de l'Argent; mais elle, qui espéroit d'en avoir par une autre voie, vouloit qu'il l'épousat, pour devenir Duchesse. La Fortune & la Mort s'opposérent à ses desirs, & la détrompérent de ses chimeres. Son prétendu Mári s'étoit apereu qu'elle avoit en quelque commerce avec le Sur - Intendant Fouquet , & qu'elle avoit cinquante mille écus de lui en Promesses. Elle ne les reçut pas, & perdit honteusement en huit jours tous ses biens, tant ceux qu'elle estimoit solides, que ceux où elle afpiroit par sa beaute, par ses soins, & par ses engagemens. Ils paroissoient honnêtes à l'égard du Duc d'Amville, & n'étoient pas non plus tout-à-fait cri-

1661. minels à l'égard du Sur-Intendant.
On le connut clairement; car, il arriva pour son bonheur, que l'on trouva de ses Lettres dans les Cassettes du Prisonnier qui justifierent sa vertu. Pour l'ordinaire, les Dames trompent les Hommes par de beaux semblans; &, ne les considérant point en esset, leur sont le moins de libéralitez qu'elles peuvent: mais, toutes ces choses sont toujours mauvaises devant Dieu, & honteuses devant les Hommes.

Fouquet fut fort deshonnoré par ses folies, & sur tout, comme je l'aidéja dit, pour avoir eu celle de garder toutes les Lettres qu'on lui avoit écrites, & d'avoir laissé le Projet qu'il avoit fait pour l'avenir abandonné à la curiofité de ses Ennemis, par où il perdoit tous ses Amis, puisque de telles gens doivent toujours craindre leur difgrace. On disoit de lui, qu'à son égard, par cette folie, le jour du Jugement étoit arrivé, qu'on avoit va à nud le détail de toute sa vie, ses crimes, ses pensées, & celles de toutes les personnes qui étoient dans son commerce. On peut juger par

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 239

là, que si on connoil oit les autres 1661. Hommes de cette maniere, on vertoit quali en tous d'étranges foiblesles.

Dans le vrai, il se trouva que Fouquet étoit coupable d'une grande profulion; mais, qu'il n'étoit pas riche, & qu'il devoit beaucoup plus qu'il n'avoit vaillant. Ses Crimes d'Etat pouvoient être imaginaires: il les avoit commis lui seul, en écrivant des fables, dont il paroissoit assez difficile de le pouvoir convaincre sur l'intention.: & même le Projet, qui fut ce qui le noircissoit le plus, avoit été trouvé derriere un grand Miroir, comme un Brouillon de nulle conféquence; ce. qui pouvoit faire juger qu'il ne l'avoit pas estimé de telle valeur qu'il le parroissoit; mais, c'est un grand malheur de manquer de sagesse, & de tomber dans la Difgrace de son Roi.

Le Comte d'Estrades , Ambassa. deur du Roi auprès du Roi d'Angleterre, au commencement de l'Eté de cette même année, manqua d'aller au devant de l'Ambassadeur de Venise; parce que n'en étant pas convié, & que sçachant que l'Ambassadeur d'Espagne vouloit y aller, il crut qu'il pou-

1661. pouvoit déférer au desir du Roi d'Angleterre, qui l'en envoia prier; attendu qu'on le vint avestir, qu'il se préparoit un grand Combat entre les deux-Ambassadeurs de France, & d'Espagne. Le Roi manda au sien, qu'il vouloit en toutes occasions, qu'il allât au devant des Ambassadeurs Etrangers, & qu'à quelque prix que ce fût il précédat celui d'Espagne. Le Roi d'Angleterre, inquieté de voir qu'à la premiere occasion qui se devoit présenter il y auroit de grands desordres à Londres, dont en son particulier il pourroit sentir du dommage, fit ce qu'il pût pour trouver des tempéramens pour éviter que cette Affaire n'eut des suites facheuses. Il proposa de faire venir les Ambassadeurs par la Tamile jusques dans White-hall. Il pressa celui d'Espagne de ne s'y point trouver; mais, tout ses expédiens ne furent point agréez. Batteville, Ambassadeur d'Espagne, lui montra un ordre qu'il avoit de son Maitre, par où on lui commandoit de faire tous ses efforts pour précéder celui de France. Le Roi, de son côté, refusa tous les tempéramens qu'on

#### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 211

proposa, & ordonna à Estrades de 1662. l'emporter sur Batteville, & d'aller ainsi que je l'ai det au devant des prémiers Amballideurs qui viendroient à Londres, Le Comte d'Estrades se mir en état d'obéir au Roi. Il eut longtems quelques hommes de main qu'il paia, & sit ses préparatifs au mieux qu'il lui fut possible; mais, à ce qu'il m'a dit, il n'eut pas affez d'argent à jetter parmi le Peuple : & peut être qu'il n'eut pas le courage de hazarder le sien; car, en me contant ce détail, il m'assura qu'il n'avoit reçu en partant que ses appointemens ordinaires. dont la moitié s'étoit perdue par le change. Il fut donc ailé à Batteville, en répandant de grands deniers, de gagner la Populace, & la tenant bien paiée d'en recevoir de grands services. Ensuite, de ces préparatifs, la prémiere fois qu'il arriva des Ambassadeurs à Londres, le Roi d'Angleterre, bien intentionné pour la France, conseilla au Comte d'Estrades de faire marcher son Carosse immédiatement après le sien. Estrades voulut prendre le rang, afin de précéder, selon l'ancienne coutume, l'Ambassadeur d'Espagne

1661. pagne; mais, Batteville s'y opposa, & fut seconde par les Batteliers de la Tamile, & par un nombre infini de Canaille : si bien que le Carosse de l'Ambassadeur de France fut brisé, ses Chevaux furent tuez, beaucoup de ses gens & son Fils blessez; & Batteville enfin l'emporta, & eut l'avantage de faire en faveur de son Maitre ce qui n'avoit jamais été fait, & qui selon la justice ne se devoit pas. Le Roi, apprenant cette Nouvelle, en fut fort emu : le Sang illustre de Saint Louis, qui bouillonnoit dans ses veines, lui fit sentir cette action comme un grand outrage. D'abord il envoia commander à Fuensaldagne, Ambassadeur Extraordinaire du Roi Catholique en France, de sortir du Roiaume: il envoia au Marquis de la Fuentes, qui venoit ici pour y être Ambassadeur ordinaire, un ordre pour l'empêcher d'entrer dans son Roiaume: il deffendit à Caracene, Gouverneur des Païs - Bas, qui lui avoit envoié demander des Passeports, de passer par la France pour s'en retourner en Espagne, & son Voiage sut différé. Le Roi manda de plus à son Ambaffa.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 243

balladeur en Espagne, d'Aubusson, 1661. Archevêque d'Ambrun, de quiter Madrid, & de s'en revenir aussi tôt. Sa colere, qui éclata de tant de manieres, fit craindre que cette Paix fi folennellement jurée, & qui avoit été reçue des deux Rois avec tant de marques d'Amitie, ne fut pas d'une aussi longue durée qu'on le souhaitoit. Le Roi ne parut pas content du Roi d'Angleterre : il se plaignit de ce que ses Sujets avoient favorité Batteville, & crut quelque tems, qu'il n'avoit pas pris allez de soin de les empêcher de faire cette Insulte au Comte d'Estrades. Aiant en ordre de revenir, & étant arrivé à Fontainebleau sur la fin d'Octobre , il dit au Roi, que ce Prince avoit fait son possible en cette occasion; mais, que n'étant pas le Maitre de la Populace de Londres, il avoit fallu qu'il le fouffiit, parce qu'il lui auroit été difficile, ou plutôt impossible, de faire pendre cinq ou fix mille Hommes, qui avoient pris les armes en faveur du Roi d'Espagne. Le Roi d'Angleterre étoit puissant, patce qu'il avoit alors une belle & grande Armée Navale toute équipée, Tome V. qu'il

3661. qu'il étoit le Maitre de Dunquerque, qu'il faisoit fortisser, qu'il étoit lié avec le Portugal, dont il alloit épouser l'Infante, & qu'il avoit dans l'Afrique une Place considérable que les Portugais par leur Accommodement lui avoient donnée; mais, il n'étoit pas aussi obéi à Londres qu'il auroit pu le souhaiter, & ses Revenus n'étoient pas encore entiérement rétablis. Il attendoit à tenir son Parlement, asin d'en ordonner; & ce qu'il avoit d'Argent, il l'emploioit à se rendre puissant au dehors, & vivoit en son particulier de ce qu'il pouvoit.

Le Rol, entretenant Estrades à son retour d'Angleterre, lui témoigna un grand desir de se vanger de l'outrage qu'il croioit y avoir reçà; mais, Estrades lui dir, que le Roi d'Angleterre en devoit avoir un plus grand ressentier de la Majeste, puisque l'intérè du Roid Espagne, qui voioit ce Prince lui devenir redourable par l'Alliance qu'il venoit de faire avec le Portugal, étoit de lui faire naitre des Affaires; & que cette Action somentée & préparée par les Espagnols, avec tant de soin & d'argent, avoir plûtôt pour but de faire

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 245 faire faire une Sédition dans Londres, 1661. qui pût produire des embarras à ce Prince, que le desir de la Presséance. Et, fur ce que le Roi lui dit, qu'il. avoit demandé au Roi d'Angleterre de chasser Batteville de ses Etats , il lui répondit, à ce qu'il me conta lui

même, qu'il croioit que Sa Majesté feroit mieux de surseoir l'effer de cette demande, à cause que si le Roi d'Espagne, pressé par la nécessité d'observer la Paix , se résolvoit de lui donner satisfaction, il ne pouvoit pas lui en faire une plus forte, que de rappeller Batteville, & qu'il valoit mieux le laisser chasser par le Roi d'Espagne,

que par celui d'Angleterre : ce qu'il

trouva de bon sens, & se résolut de fuivre fon Confeil.

Estrades me dit encore, qu'il avoit conseillé au Roi de ne pas se hâter de faire voir au Roi d'Angleterre, qu'il étoit déterminé à la Guerre, au cas qu'il ne fût pas satisfait; par ce que ce Prince avoit un grand intérêt à l'y engager, & qu'il pourroit lui faire acheter cette résolution par des choses très considérables; au lieu que s'il. montroit vouloir de lui même se brouil1661. brouiller avec l'Espagne, l'Anglois voudroit se faire prier: ce que le Roi approuva aussi; mais, peu de tems après les Affaires s'accommodérent à son contentement. Le Roi d'Espagne, voulant maintenir la Paix par toutes les voies de l'honnêteté, & de la douceur, d'abord écrivit à la Reine sa Fille de grandes douceurs pour le Roi, disant qu'il étoit Pere, & le plus vieux, qu'il aimoit le Roi comme, fon Fils, & que c'étoit à lui à être le plus sage. Mais le Roi, ne se pouvant contenter que par une Satisfaction aussi éclatante que l'Injure l'avoit paru, il falut enfin que le Roi d'Espagne, après avoir retiré Batteville d'Angleterre, envoiat, par son Ambassadeur le Marquis de las Fuentes, faire au Roi de publiques Excuses qui furent accompagnées de paroles efficaces, & telles que le Roi, non seulement en fut content, mais toute l'Europe en fut étonnée. Cette glorieuse Réparation ne manqua pas de produire de grands effets de tous les deux côtez. Comme le Roi d'Espagne parut en cela déchoir de son ancienne Fierté, la Réputation du nôtreaugà l'Histoire d'Anne d'Autriche. 247 augmenta infiniment, & le rendit re-1661; doutable à tous; parce que l'on vit clairement par ces prémieres Actions, que son génie le portoit à ne rien souffir qui put diminuer sa Gloire, & à le faire craindre de tous ses Voifins.

Le Tellier, qui s'étoit appliqué à étudier l'esprit du Roi avec beaucoup de foin, me confirma en ce tems là ce que mon Frere m'avoit dit du fonds de lévérité & de férieux dont il sçavoit assaisonner sa bonte naturelle, pour imprimer le Respect à tous ceux qui le voioient, & la Crainte à ceux qui l'approchant plus souvent autoient été capables d'abuser de la liberté qu'il leur donnoit de lui parler. Mais, il étoit surpris de voir qu'il se fût en si peu de tems rendu assez habile, pour remplir tous ses devoirs, après s'être abandonné entiérement à la conduite du Cardinal jusqu'à sa mort. Il s'en excusa un jour devant nous sur un peu de parelle qui accompagne ordinairement la jeunesse & sur la grande reconnoissance qu'il avoit des services qu'il lui avoit rendus, & du soin qu'il avoit eu de lui apprendre à gouverner.

La bénédiction de Dien parut alors, non seulement sur lui & sur la Maison Roiale, mais sur tout le Rojaume, dans la Naissance d'un Dauphin. Quand il vint au Monde, qui fut le prémier jour de Novembre, Fête de Tous les Saints, à cinq minutes avant midi, il étoit Heritier présomptif des deux grands Roiaumes de France & d'Espagne; car, depuis peu le Prince d'Espagne étoit mort, qui étoit le seul qui restoit au Roi son Pere. Il est difficile que tous les Siecles ensemble nous puissent montrer un Prince dont la Naissance ait été accompagnée de tant de Gloire, vû l'ancienne grandeur des Rois ses Aieux parernels, & la nouvelle Splendeur des Empereurs & des Rois ses Aieux maternels.

La Reine, dans son Accouchement, sut sort malade & en péril de fa vie. Tant qu'elle sut dans ses grands maux le Roi parut si affligé & si sensiblement pénétré de douleur, qu'il ne laiss nul lieu de douter que l'amour qu'il avoit pour elle ne sur plus avant dans son cœur que tous les autres. Il alla à cinq heures du matin

à l'Histoire d' Anne d'Autriche. 249 se confesser & communier; & après 1661. avoir imploré la Protection divine, il se donna entiérement au soin d'assister celle qui en fouffrant son mal lui donnoit à tous momens des marques de sa tendresse; si bien que ce précieux Enfant venant au Monde fut par lui même, non seulement un double lien, qui devoit réunir davantage ces denx Roiales Personnes, dont il tenoit la vie, mais en naissant il devoit êrre encore alors, par la douleur & la joie qu'il leur causa, une marque infaillible de leur Amitie. Me, de Montausier avoit été destinée par le Roi, pour être Gouvernance de l'Enfant qui lui devoit naitre. Ce choix, qu'il avoit fait de son propre mouvement, recut d'abord une approbation universelle, parceque cette Dame étoit estimée généralement de tout le monde. Elle avoit été dans sa jeunesse Favorite de seu Madame la Princesse, & la plus chere des Amies de la Duchesse d'Aiguillon, quand, par la faveur du Cardinal de Richelieu son Oncle, elle étoit idolatrée des gens de la Cour. Elle n'eût pas véritablement de part aux Bienfaits de ce

grand

1661. grand Ministre: mais, elle se contenta d'avoir part, à l'éclatante gloire de la Niece, qui ne pouvant gouter de plaisir sans elle, lui donna par cette voie une grande part à son triomphe, & le moyen de faire plaisir à ses Amis; ce qu'elle estima plus que les Richesses. Elle avoit eu de la beauté, accompagnée d'une belle taille, & d'une mine majestueule & douce, que les années ne lui avoient point ôtées. La Marquise de Rambouillet sa Mere, qui a été si illustre dans son tems, l'avoit élevée dans le grand monde qui étoit tous les jours chez elle où étoit le réduit non seulement de tous les beaux Esptits, mais de tous les gens de la Cour. Elle traitoit ses Amis & ses Amies d'une maniere si honnête, qu'il étoit impossi. ble de ne pas desirer de lui plaire; & ceux qui ne cherchoient qu'un divertissement passager, se plaisoient chez elle, plûtôt à cause qu'on y trouvoit toujours d'honnêtes gens, que par le plaisir d'une consiance particuliere, parceque la foule qui l'environnoit en ôtoit les moiens à ceux qui se disoient de ses Amis. Les obligeantes démonftra-

ftrations qu'elle donnoit de son Ami- 1661. tié flatoient toutes les personnes qui la voioient, & par elles chacun croioit y trouver son compte. On disoit néanmoins qu'elle avoit un defaut; mais, elle étoit quelquefois la Confidente du murmure qui se faisoit con-On lui reprochoit qu'elle vouloit toujours contenter par sa civilité ceux même qui n'avoient pas de part à son estime; & ceux, qui croioient la mériter, se plaignoient de ce qu'il sembloit qu'elle la donnoit à tous également, & disoient qu'elle entroit dans les intérêts de plusieurs, & que pour vouloir trop d'Amis elle n'en avoit pas un. Ceux, qui en jugeoient plus favorablement, lui faifant quelque justice, étoient contens de trouver en elle par le discernement interieur qu'ils s'imaginoient qu'elle faisoit d'eux aux autres, tout ce qu'ils en pouvoient prétendre; car, vû son Humeur & sa maniere de vie toujours diffipée dans les choses extérieures, elle paroissoit plus devouee à l'estime publique, qu'à l'Amitié particuliere. Cette Dame ne haissoit pas la Cour, elle desiroit l'Approbation générale,

1661. Plus ardemment encore de ceux qui avoient du crédit; car naturellement elle avoit de l'apreté pour tout ce qui s'appelle la Faveur. Elle s'étoit mariée, n'étant plus jeune, au Marquis de Montausier, qui l'avoit aimée quatorze ans; &, en se donnant à lui, il fembla qu'elle étoit plus touchée des obligations qu'elle lui avoit, & de son mérite, que du desir de se marier. On vit donc cette Dame dans la Place que le Roi lui avoit donnée, avec espoir qu'elle contribueroit par ses soins & sa raison à rendre Monseigneur le Dauphin aussi grand en vertus qu'il l'étoit par sa Naissance. La Reine Mere seule sans desaprouver ce choix, n'en fut pas tout - à - fait contente : elle craignoit que Me. de Montausier ne sur pas capable de s'assujettir autant qu'il le falloit à cette seule occupation de suivre un Enfant, & de ne penser qu'à fa Conservation. Elle lui paroissoit plus propre à bien ordonner d'une Assemblée de Plaisir, qu'à l'éxacte garde d'un Berceau; mais, elle prit le parti de se taire sur ce qu'elle en pensoit, de peur de lui faire tort, & fon

fon Silence fut quasi égal, tant sur les 1661. Louanges, que sur les chotes à quoi elle ne croioit pas qu'elle sût propre. Quand Me. de Montausier la vint retnercier de l'Honneur que le Roi lui avoit sait, la Reine-Mete, voulant être aussi sincere qu'elle étoit prudente, lui dit librement, à ce qu'elle me sait l'honneur de me dire, qu'elle n'avoit nulle part à cette Election, & qu'elle ne méritoit point ces Complimens.

La Reine-Mere vit alors ses defirs accomplis, & connoissant son bonheur, elle dit tout haut le soir, dont la Reine étoit accouchée le matin, que Dieu lui avoit fait toutes les graces qu'elle lui avoit demandées, & qu'elle n'avoit plus rien à desirer que son salut. Je veux la laisser dans un état où elle se croioit si heureuse voiant le Roi son Fils comblé de Gloire, la Paix entre lui & le Roi son Frere. la Reine avec un Fils, & Madame fa Belle-Fille grosse; car, quoique de ce côté là elle manquat alors d'en recevoir toute la satisfaction qu'elle en avoit du espéter, ce qu'elle souffroit en qualité de Belle-Mere & d'Amie mal

1661. reconue étoit effacé par celle de Merré de Monseur, & par les sentimens de son ame dont la bonté étoit assez grande pour excuser à son égard les sautes de la Jeunesse, en faveur de la Jeunesse de la Jeunesse, en saveur de la Jeunesse préque dire innocentes, puisqu'elles avoient pour excuse, la cause universelle de tous les manquemens que cet âge fait faire aux plus sages: ce qui par consequent paroissoit dans ce tems-là pouvoir se corriger facilement.

Le Philosophe dont parle Quinte-Curce dans la Vie d'Alexandre, qui voulnt mourir, parceque, devenant mal sain, il crut que c'étoit une marque que les Dieux ordonnoient la fin de fa vie, m'apprend ce me semble que je me devois retirer de la Cour, puisque la Fortune jusque là, ne m'avoit pas été favorable, & que j'avois eu le malheur de déplaire au Roi; mais, apparemment, j'étois encore destinée au Martyre de l'Ambition, par l'espérance d'un plus grand attachement où il sembloit que l'on me destinoit. L'ayant vu presque: assuré pour moi, Dieu permit que j'en fusse privée, pour me faire la grace d'éprouver en

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 255 ma propre personne ce que ces biens 1661. imaginaires nous coutent à conduire à leur fin , & combien pour l'ordinaire cette fin se trouve amere au cœur humain. La Reine Mere . & particuliérement la Reine d'Angleterre, voulurent me faire l'honneur de me choisir pour Gouvernante des Enfans de Monsieur & de Madame. Quand il plut à ces deux grandes Princesses d'en parler au Roi, qui fut quelques jours après l'Accouchement de la Reine, elles trouvérent qu'il y résista. Il voulut, pour complaire à Madame, qui ne pouvoit hair le Nom d'un Homme qui avoit souffert pour elle, que Madame de St. Chaumont, Sœur du Maréchal de Grammont, sut choisie pour occuper cette Place. La Caballe favorite du Roi. composée de la Comtesse de Soissons, & de Fouilloux Fille d'Honneur de la Reine-Mere, Confidente & Amie de cette Princesse, animérent aussi Madame à fuir en ma Personne une Servante de la Reine-Mere, que cette jenne Princesse craignoit alors , & qu'elle n'aimoit plus. Par toutes ces Raisons, je ne pouvois pas lui être L 7

3661. agréable, & moins encore à la Comtesse de Soissons, qui m'a depuis avoné, qu'elle me fit dans cette occasion tout le mal qu'elle croioit devoir faire à une Ennemie, qui s'étoit déclarée contre ses intérêts. Il est vrai, que sans être son Ennemie, j'aurois souhaité de pouvoir servir la Duchesse de Navailles; & je le devois à l'Amitié qu'elle avoit pour moi. . Je n'avois néanmoins pas aimé l'excès de sa resistance contre cette Princesse, qui lui causa tant de peines inutiles. En fouhaitant ses avantages, je n'entrai point dans sa passion. Je lui dis mes pensées avec sincérité : elle seule les feut; & , quoi qu'elle est assez de Raison', & l'Esprit assez droit pour ne les pas rejetter, ma sidélité à son égard ne fut pas d'un grand mérite, & me fut nuisible à l'égard de la Comtelle de Soissons, à qui je fis un secret de mes sentimens. C'est ce qui arrive souvent aux personnes qui agissent felon les Loix de la Probité.

\* Monsieur étoit comme engagé à de la Me. de St. Chaumont, par les Suf-Bazi. frages d'une de ses Favorites \*, qui siere. lui plaisoit par l'agrément de la Raille-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 257 rie, & de la vivacité de son Esprit, 1661, qui sont toujours les voies les plus ordinaires pour acquérir les bonnes graces des Grands; mais, aiant été fortement pressé par la Reine d'Angleterre, il y consentir. Le Roi, malgré les dégoûts qu'on lui avoit donnez de moi , par un reste de Justice qu'il me conservoit, n'y auroit peut être pas été contraire, & il s'en déclara en présence de trois personnes \* d'une \* De la maniere assez obligeante pour moi, Reine, pour me pouvoir consoler de tous mes de la maux; mais, Madame enfin, m'aiant fe de fait donner l'exclusion par lui, me Navailremit dans un état de tranquilité, dont les, & je lui reste redevable: car, à la vue de de Me. cette Charge & de cet Engagement, thune. la perte de ma liberté que je regardois Ce fut accompagnée des Charmes qu'elle a- la Duvoit eue pour moi jusques alors me chesse causa de grandes agonies. Dans cet vailles, état, je me vis exposée au malheur de qui me perdre le Repos de ma vie, ou de me le convoir privée d'un honneur que j'avois Souhaité. Le dernier m'arriva; mais, ce ne fut pas, je l'avoue, sans souffrir les douloureuses pointes des coups de mes Ennemis; &, par une étonnante

1661. nante contrarieté de nos passions , & de nos desirs; je me trouvai blessée, par la privation d'un bien qui auroit på flater mon Amour-propre, dans le même tems que je me sentois consolée par l'espérance de jouir à l'avenird'une grande Paix. Alors, je souhaitai de me pouvoir guérir entiérement de l'Ambition, & je me réfolus de ne plus aspirer aux élévations que l'on desire naturellement d'obtenir à la Cour, mais d'y demeurer seulement pour satissaire à l'attachement indispensable que je devois à la Reine-Mere. Je suivois en cela les sentimens de mon cœur, qui depuis longtems étoit dégoute des Créatures., &. de ce fatras de bagatelles ou de mauvailes choses, qui m'avoient occupée. La Reine-Mere paroissoit alors vouloir prendre le parti du repos; & comme, dans les pensées qui lui étoient venues de tems en tems de se retirer au Val-de-Grace, elle m'avoit promis de m'y mener avec elle, un si bel exemple me devoit convier à faire le semblable, & Dieu me fit en effet la grace de le vouloir suivre, & en même tems celle de considerer que de la même.

même maniere que cette grande Reine, 1661. malgré l'envie qu'elle avoit de se retirer de la Cour, le croioit obligée d'y demeurer, non pas tant pour en soutenir la grandeur & la Majesté, que pour y maintenir la Vertu & la Pieté, empêchant que la Volupté ne se rendit la Maitresse sous un jeune Roi qui avoit une grande tendresse pour elle, & entretenir l'union de la Famille Roiale; je ne la devois pas abandonner avant elle. La Maison des Rois est comme un grand marché, où il faut nécessairement aller traficquer pour le soutien de la vie, & pour les Intérêts de ceux à qui nous sommes attachez par Devoir, ou par Amitié. Les Sages y doivent aller, quand la Raison les y convie; & je ne croi pas qu'il soit impossible d'y faire un Cabinet en soi même, propre à éxaminer & à chercher les moiens de vaincre & de fuir ses propres foiblesses; quoi qu'à dire le vrai, quand le détrompement du monde se trouve en nous à un certain dégré, c'est pour l'ordinaire une grande fatigue, que d'y demeurer : & l'Ame qui. connoît le bien, & qui ne le suit pas,

1661. en souffre beaucoup; car, pour vivre à la Cour continuellement, il faut que le desir & l'espérance en soient le foutien : autrement , c'eft y être fans plaisirs, & avec beaucoup de peine. Tout ce que peut la force de l'Esprit humain en ceux qui ont réussi à contenter leur Ambition par les graces qu'ils y ont reçues, est d'y fouffit courageusement le martire que leur Raison, quand ils en ont, leur fait rencontrer, dans l'affujerissement des Charges. L'embarras des Rangs, le foutien de la Dignité, & l'Opposition des Envieux & des Ennemis, qu'on y trouve.

L'année finit par la terreur que répandit dans la Cour, aussi bien que dans la Ville de Paris, la Chambre de Justice établie pour faire le Procès au Sur-Intendant & à tous ceux qui se trouveroient convaincus de malversation dans le maniment des Deniers du Roi; à cause que la recherche éxacte qu'on en faisoit regardoit les plus grandes Familles d'Epée, & de Robe, qui leur étoient alliées, & a-voient profité de leurs grands Biens. Ce qui me surprit en ce tems-là, for

que j'avois entendu crier toute ma 1661. vie contre les Partifans & contre la tolérance que le Cardinal de Richelieu & le Cardinal Mazarin avoient eue pour les Gens d'Affaires, qu'on appelloit les sang-sues publiques; &, cependant, j'entendois murmurer de ce qu'on changeoit de conduite. On avoit cru que le Tellier, qui étoit sage, modeste; & ennemi de tout luxe & de toute vanité, avoit conseillé le Cardinal Mazarin de mettre Colbert, qui étoit un de ses Commis, auprès de Fouquet, qui étoit d'une humeur opposée à la fienne, pour veiller à fa Conduite & arrêter la profusion de ses Libéralitez. Mais, ce Ministre étant mort, & Fouquet mettant tous ses Amis en œuvre pour se maintenir dans son Poste, & même pour remplir la Place qui venoit de vacquer, le Roi, qui étoit prévent contre lui, étant averti de toutes les Intrigues qui se faisoient pour cela, n'eut pas de peine à éxécuter la Résolution qu'il avoit peut-cire prise il y avoit plus de six mois, de n'avoir plus de Sur-Intendant, non plus que de prémier Ministre : & le Tellier ,

1661. persuadé que Colbett étant dans les Finances, le reconnoitroit toujours comme son Maitre, & son Bienfaicteur, ayant fait souvenir le Roi de la maniere dont le deffunt Cardinal, auquel il l'avoit donné pour ménager ses grands Biens, lui avoit parlé de son Occonomie & de sa fidélité, il déclara hautement après la prise de Fouquet, qu'il vouloit lui même prendre le soin de ses Finances, & pour cela établir Colbert son prémier Commis; & nous les vimes, prenant le contrepié de Fouquet, venir tout seul chez le Roi, avec un sac de velours noir fous fon bras, comme le moindre petit Commis de l'Epargne. Les gens de l'ancienne Cour auroient souhaitté que le Maréchal de Villeroi eut été Sur-Intendant; mais, sa destinée étoit d'être toutte sa vie proposé pour les prémieres Places sans les avoir, & d'avoir les Tittres les plus honorables qu'un homme puisse porter dans le Roiaume sans en faire les Fonctions, quoi qu'il fût très habille & très capable de les faire. Comme il avoit été Gouverneur du Roi pendant que le Cardinal Mazarin étoit Sur-Intendant de

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 263. de son Education, & Masschal de 1651. France sans y commandet des Armées, il sut aussi déclaré Chef du Conseil des Finances sans aucun ctédit-

La Reine-Mere étoit à la fin de cette année dans une santé si bonne, & je puis ajouter si belle, que j'avois lieu déspérer qu'elle feroit encor longtems l'ornement de la Cour; mais, d'un autre côté je lui voiois une si grande indifférence pour toutes les choses du monde, dont elle commençoit à ne vouloir plus se mêler, que je craignois qu'elle n'eût resolu de s'en retirer bien-tôt tout-à-fait, comme je croi avoir écrit quelque part qu'elle en avoit eu déja la pensée. Cat, encor qu'elle fût de toutes les parties de plaisir que son âge lui permettoit de ptendre, ce n'étoit que par la complaisance qu'elle avoit pour le Roi & la Reine, qu'elle se contraignoit bien souvent pour ne les pas contraindre. Une conversation que j'eus l'honneur d'avoir avec elle au commencement de l'année 1662 ne me permit pas d'en douter.

Un jour donc, étant seule à ses 1662 pieds, elle me parut desirer ardem-

ment

1662, ment de fe retirer au Val de Grace, pour ne s'occuper plus qu'au soin de son salut: elle m'assura qu'elle n'en étoit retenue que par la considération de la Reine, à qui elle se jugeoit nécessaire; & à Monsieur aussi, qu'elleaimoit tendrement. Elle ajouta à ces paroles, que le Roi, qui lui avoit toujours été si cher, étoit si capable, si heureux, si content, & si grand, qu'elle se croioit tout-à-fait inutile à fon égard; & que n'aiant là dessus que sa sensibilité, & son amitié à vaincre, elle les vouloit sacrifier à Dieu, & se priver du plaisir qu'elle avoit d'être auprès de lui, pour donner le reste de sa vie à ses véritables Devoirs. Ce Discours me toucha vivement, & de plusieurs manieres. Je pris la liberté de lui dire qu'elle étoit également nécessaire au Roi, à la Reine, & à Monfieur, & qu'elle ne devoit pas, pour un bien qui n'étoit qu'en idée, & lequel quand il seroit certain ne regardoit que son repos particulier, abandonner tout celui qu'elle pouvoit faire par sa présence, non seulement à la Famille Roiale en l'entretenant dans l'union

l'union où elle étoit, mais à toute 1662, la France, en avertissant le Roi de certaines choses, & le faisant souvenir de certaines Véritez que ses Ministres, ou n'ôseroient jamais lui dire, ou autoient interêt de lui cacher, & qu'elle même ne pouroit jamais connoitre, si elle étoit une sois séparée de lui; les quelles néanmoins, soit alors, ou dans d'autres tems, pouvoient toujours, produire de bons estets dans l'ame du Roi, qui naturellement aimoit la Justice, connoissoit le prix de la Vertu, & avoit de grands principes de Pieté.

Es avoit de grands principes de Piete, Il me parut alors que mes railons avoient fait impresson fur son Esprit, & qu'elle lui avoient du moins fait différer l'exécution de ce dessein qui fut toujours empêchée, comme il se verra dans la derniere partie de ces Mémoires, que j'ai cru être obligée de continuer pour la perfection de l'Ouvrage que j'avois commencé; c'est-à-dire pendant tout le tems que je suis demeurée auprès d'elle, qui a été jusqu'au suneste moment que je l'ai perdue. Ceux, qui les liront un jour, n'y trouveront pas de si grands Evénemens que dans les autres, où 1662. la France étoit troublée par une Guerre Civile, & occupée à une Etrangere; mais, en lrécompense, ils y trouvetont la Vie particuliere de la Reine-Mete, à quoi je me suis principalement attachée, aussi bien qu'à la maniere dont le Roi vivoit avec elle & avec toutes les personnes sacrées qui composoient la Famille Roiale, pendant les quatre années de la maladie de cette grande Princesse, qui n'é. toit pas en état d'être vue. C'est ce particulier, que ceux qui écritont l'Histoire Générale ne sçauront point, ou ne trouveront pas mériter d'y être mis. Cependant, c'est ce particulier dans lequel on ne s'etudie point, qui tra-hit le fecret de nos inclinations, & marquant notre caractere fait connoitre si nous sommes dignes d'estime ou de blâme. C'est pourquoi on a plus de curiosité de le sçavoir, que ce qui se passe devant tout le monde, où nous voulons la plûpart du tems paroitre ce que nous ne sommes pas, & nous nous tenons toujours fur nos gardes. Ces mouvemens, qui sont plutôt des passions que des actions qu'on desayoue bien souvent, ou dont

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 257 on ne veut pas s'honnorer par mo- 1562; destie, quand elles sont passées, suivant le bien ou le mal qui fe trouve dans notre interieur, quand on vient à le découvrir; car, c'est le cœur qui eit ce qu'il y a de pire & de meilleur. Quand il est bon, rien n'est si bon; mais, il n'y en a guere de cette espece: le plus grand nombre est de ceux que l'intérêt & l'orgeuil ont tellement corrompus, qu'il leur fait commettre des Crimes; mais, celui qui paroit le meilleur est petri d'amour-propre, qui est la source de toutes les foiblesses dont il est capable, & de toutes les folies qui divertissent le public. Le Roi est trop sage pour ne le pas connoitre, & pour prétendre qu'on l'en croie tout-à-fait exempt : il ne peut pas même ignorer que les Rois ont plus de peine à s'empêcher d'y tomber que les Particuliers, & que le seul moien d'en eviter la honte est de s'humilier devant Dieu encor plus que les autres Hommes. Cette Année commença par la Promotion que le Roi fit de soixante Chevaliers de l'Ordre du Saint Esprit,

M

dont

Tome V.

1662, dont la Cérémonie se fit à l'ordinaire

dans l'Eglise des Augustins. Les préparatifs du Carrouzel, dont il voulut régaler les deux Reines à l'éxemple de celui qui s'étoit fait au Mariage du feu Roi , occupérent longtems les Princes & les Seigneurs qui furent nommez pour en être. La Reine - Mere, qui n'avoit point vu celui qui avoit été fait pour elle, nous en faisoit de belles Descriptions sur ce qu'elle en avoit oui dire aux vieux Courtisans. Je n'en vis point alors, qui me pussent dire si celui-là qui se fit à la Place Roiale, étoit plus beau que celui-ci qui se fit à la Place des Thuilleries. Il étoit composé de cinq Quadrilles qui représentoient cinq Nations, la Romaine, la Persane, la Turque, l'Indienne, & l'Américaine. Le Roi étoit le Chef de la prémiere, Monsieur de la deuxieme, Mr. le Prince de la troisieme, Mr. le Duc d'Anguien de la quatrieme, & Mr. le Duc de Guise de la cinquieme. ne m'arrêterai point à d'écrire l'ordre de leur Marche, la richesse de leurs Habits, la grandeur de leur Suite, la galanterie de leurs Devises, & la différence

férence de leurs Couleurs. Je ne dirai 1662, rien de leurs Couleurs. Je ne dirai rien de meilleur pour en marquer la beauté, finon que je ne m'y ennuiai point, & que le Comte de Sault, Fils du Duc de Lesdiguiere eur l'honneur d'emporter le Prix de la Course de Bague, qui su sui fui su la Course de Bague, qui su sui fui su la la Course de Bague, qui su sui fui su la la Course de Bague, qui su sui fui su la la Course de Bague, qui su sui fui su la Course de Bague, qui su sui fui su la Course de Bague, qui su sui fui su la Course de la main de la Reine Mere, qui étoit sur un Echaffaut qui avoit été élevé près de ce Palais.

Après ce Spectacle, qui avoit quelque chose des Tournois autresois si frequens en France, en Angleterre, & en Allemagne, & qui étoir si convenable à la sleurissante jeunesse d'un Prince, qui venoit de donner la Paix à l'Europe, & mettre sin à une Guerre qui lui avoit été si glorieuse, les Divertissemens particuliers recommencérent à la Cour.

Dans ce même tems, le Roi parut s'attacher d'inclination à Mlle. de la Motte-Houdancourt, Fille de la Reine. Je ne sçai si elle étoit dans son cœur subalterne à Mlle. de la Valiere; M 2 mais

1662. mais, je sçai qu'elle causa beaucoup de changement dans la Cour, plûtôr par la force de l'Intrigue, que par la grandeur de sa beauté, quoi qu'en effet elle en eût astez pour ponvoir faire naitre de grandes passions.

La Duchesse de Navailles crut être obligée par le devoir de sa Charge, à qui le soin des Filles d'Honneur est commis, de s'opposer aux sentimens du Roi. Elle lui en parla souvent, comme une Chrétienne, & comme une honnêre Femme. Le Roi d'abord ne montra pas d'avoir ces petites Harangues desagreables : en d'autres occafions austi il lui en parut mal fatisfait; mais, ce fut d'une maniere si honnête, qu'elle ne crut pas devoir craindre sa colere. Quelque tems se passa de cette sorte; mais enfin, le desir de la victoire & le dépit que l'opposition fait naître dans l'aine des hommes, & particulierement dans celle des Souverains, se firent fortement sentir dans le cœur du Roi. Il fit sçavoir à la Duchesse de Navailles, qu'elle s'exposoit au péril de lui déplaire. Il lui fit commander, par le Tellier, de ne se plus mêler de la Conduite des

Filles de la Reine, & lui fit même 166z. proposer plusieurs manieres de s'accommoder à ses volontez, avec quelques honnêtes apparences. Elle répondit toujours à ce Ministre, que ce ne feroit pas fatisfaire à ses obligations, que de cesser de faire son devoir, & que tant qu'il plairoit au Roi de lui laisser sa Charge, elle en feroit les fonctions le mieux qu'il lui seroit possible. Le Roi alors se fâcha tout de bon, & lui dit qu'elle devoit craindre ce qu'il pouvoit faire contre elle,& se retenir de lui desobéir par la considération de son propre intérêt. Elle lui répondit qu'elle y avoit déjà songé, qu'elle voioit tous les malheurs que la perte de ses bonnes graces lui pouvoir causer; & lui faisant elle même le dénombrement de leurs Charges, tant de son Mari que d'elle, elle lui dit que la privation de tant de biens ne pouvoit changer en elle la résolution qu'elle avoit faite de satisfaire au devoir de sa Conscience. Elle le conjura de plus de chercher ailleurs que dans la Maison de la Reine, qui étoit la sienne, les Objets de ses Plaifirs & de ses Inclinations, puisqu'il

1662. paroissoit déjà en avoir choisi en la personne de Mlle. de la Valiere. Le Roi gronda, il parut chagrin & de mauvaise humeur; mais, le soir même ou le lendemain, cette Dame étant dans la Chambre de la Reine-Mere, appuiée sur son Balustre d'Argent, le Roi s'approcha de cette honnête Dame d'Honneur, il lui tendit la main, & d'un air doux & favorable pour elle lui demanda la Paix. Il fit cette Action, non seulement comme un grand Prince, qui avoit voulu se vaincre lui même en triomphant de ses propres foiblesses, mais aussi comme un fort honnête homme, qui avoit trop de raison pour refuser de donner son estime à qui la méritoir. Cette marque visible de l'équité du Roi & de sa Bonté me donna, je l'avoue, une grande joie. Je la regardois, non seulement comme un présage quasi assûré du bonheur de mon Amie, mais plus encor parce qu'elle nous faisoit voir à tous, que le Roi paroissoit avoir surmonté sa Passion par un sentiment de Vertu fort estimable; ce qui n'étoit pas d'une legere conséquence pour tous les François,

puisqu'ils avoient en lui un Roi qui 1662. sur d'autres sujets plus importans encor pourroit combattre contre lui même en leur faveur.

La Duchesse de Navailles sut en esfet affez long-tems qu'elle agissoit sans contrainte, selon toutes les maximes que l'honneur lui prescrivoit, & le Roi montroit d'en être content. continuoit néanmoins de voir Mlle. de la Motte - Houdancourt chez Me. la Comtelle de Soissons, qui fomentoit cette Passion dans le cœur du Roi autant qu'il lui étoit possible. Cette Princesse, qui haissoit la Duchesse de Navailles, ne pouvant plus plaire au Roi par elle-même, vouloit conserver fa faveur par toutes les voies que l'Ambition lui pouvoit inspirer. Elle tournoit en ridicule la Vertu de celle qu'elle vouloit perdre, & en faisoit devant le Roi de continuelles Railleries contre elle; se moquant de la foiblesse qu'il avoit de la souffrir. Par, de si mauvais offices, elle augmenta l'Amour du Roi en diminuant sa Vertu, par les applications dangereuses d'une personne qu'il croioit son A-C'est ce qui arrive d'ordinaire

2652. aux Grands; car, outre qu'ils ont comme les autres hommes à combattre les Passions qui se fortifient dans leur propre cœur, ils ont encor à résister aux Passions de ceux qui les

approchent. Le Cœur du Roi étoit rempli de ces Miseres humaines, qui font dans la jeunesse le faux Bonheur de tous les honnêtes gens. Il se laissoit conduire doucement à ses Passions, & vouloit les satisfaire. Il étoit alors à St. Germain, & avoit pris la coutume d'aller à l'Appartement des Filles de la Reine. Comme l'Entrée de leur Chambre lui étoit defendue par la sévérité de la Dame d'Honneur. il entretenoit souvent Mlle, de la Motte-Houdancourt par un trou qui étoit à une cloison d'aix de sapin, qui pouvoit lui en donner le moien. Jusques là néanmoins ce grand Prince, agissant comme s'il eut été un Particulier, avoit souffert tous ces obstacles sans faire des coups de Maitre; mais, sa Passion devenant plus forte, elle avoit aussi augmenté les inquiétudes de la Duchesse de Navailles, qui, avec les seules forces des loix de l'Hon-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 173 l'Honneur & de la Vertu avoit ôfé lui 1662. résister. Elle suivit un jour la Reine Mere, qui de St. Germain vint au Val de Grace faire ses dévotions, & fit ce Voiage à dessein de consulter undes plus celebres Docteurs qui fût alors dans Paris sur ce qui se passoit à l'Apartement des Filles de la Reine. Elle comprenoit qu'il falloit déplaire au Roi, & sacrifier entiérement sa Fortune à sa Conscience, ou la trahir pour conserver les Biens & les Dignitez qu'elle & son Mari possedoient : &, comme elle n'étoit pas insensible aux avantages qu'ils possédoient à la Cour, elle sentoit sur cela tout ce que la Nature lui pouvoit faire sentir. J'étois alors à Paris, & j'allai au Valde-Grace rendre mes devoirs à la Reis ne. J'y vis mon Amie, & j'y vis son inquiétude. Elle me dit l'état où la mettoit le Roi par les empressemens qu'il avoit pour cette Fille, & m'aprit qu'elle venoit de consulter sur ce sujet un Homme pieux & sçavant \*, dont \* M. la Réponse avoit été décisive. Il lui <sup>Joly</sup>. avoit dit qu'elle étoit obligée de perdre tous ses Etablissemens, plûtôt que demanquer à son Devoir par aucune

1662. complaifance criminelle. Elle me parut résolue de suivre ce Conseil; mais, ce ne suit pas sans jetter une grande abondance de larmes, & sans souffrir l'agonie où la mettoient ces deux grandes extremitez, où nécessairement il falloit prendre son parti sur les deux volontez de l'Homme, toujours si contraires l'une à l'autre; c'est-à-direce qui le porte selon la qualité de Chrétien à desirer les Richesses éternelles, ou selon la Nature à vouloir celles dont on jouit dans le tems.

Quand j'ai parlé de la Dispute de la Duchesse de Navailles contre la Comtesse de Soissons, quoi que j'aie eu sujet de me plaindre de cette Princesse, j'ai néanmoins b'âmé mon Amie à son égard exactement en toutes choses, suivant cette Loi que je me suis prescrite, de n'écouter ni l'Amitié ni la Haine, & de parler toujours selon ce que j'ai cru être la Vérité; mais, en cette occasion, je ne puis que je n'estime les motifs qui firent agir la Duchesse de Navailles, qui la forcésent de croire qu'elle devoit suivre les sentiments de Mr. Joly. qu'elle avoit été consulter.

A fon retour à Saint-Germain, elle 1662. sçut par ses Espions, que des Hommes de bonne mine avoient été vus la nuit sur les gouttieres, & dans des Cheminées, qui du toit pouvoient conduire les Avanturiers dans la Chambre des Filles de la Reine. Le Zêle de la Duchesse de Navailles fut alors si grand, que sans se retenir, ni chercher les moiens d'empêcher avec moins de bruit ce qu'elle craignoit, elle fit aussi-tôt fermer ces passages par de petites Grilles de fer, qu'elle y' fit mettre; & par cette action elle! préféra son Devoir à sa fortune, & la crainte d'offenser Dien l'emporta sur le plaisir d'être agréable au Roi, qui sans doute à l'egard des gens du grand monde se doit mettre au rang des plaifirs les plus sensibles que l'on puisse-goster à la Cour quand on le peut faire innocemment.

La Comtesse de Soisson n'aimoit point Mile. de la Valiere: il lui sembloit qu'elle lui avoit dérobé le reste des bonnes graces du Roi. L'Ambition, l'Amour, la Jalousse, ces trois puissantes Passions de l'Ame, firent beaucoup de fraceas dans la sienne.

M 6 Pe

1662. Peu instruite, sans doute, & peu touchée des Maximes Chrétiennes, elle n'étoit pas satisfaite de ce qu'elle n'étoit plus leur Confidente; &, pour remedier à ce Chagrin, elle avoir voulu exposer Mlle. de la Motte-Houdancourt aux yeux du Roi, avec dessein de reprendre par cette voie, quelque part à ses secrets. Comme elle vouloit embarquer ce Prince à cette Galanterie, elle ne manqua pas de l'animer contre les Grilles, qui avoient été faites, à ce quelle disoit, plutor pour le contredire & l'offenfer, que par aucun scrupule de Conscience. Son dessein étoit de rentrer en faveur & se vanger de Mlle, de la Valiere, & de la Duchesse de Navailles, deux personnes que le changement du Roi pour elle & l'intérêt de sa Charge l'obligeoient de hair. Il ne faut pas s'étonner, si par des flatteries artificieuses ce Prince fut en effet véritablement irrité contre la Duchesse de Navailles; disant qu'il ne s'empressoit à cette Avanture, que pour lui faire dépit, & qu'elle étoit trop fanfaronne sur la Vertu, pour la pouvoir souffrir. Comme il avoit en toutes choses un pou-

pouvoir merveilleux sur lui même, il 1662. ne témoigna pas alors tout ce qu'il sentit sur les petites Grilles, & la peine qu'il en eut se cacha sous la raillerie & le méptis qu'il en fit; mais, il ne les oublia pas, & sa mémoire eur ensuite de facheux effets contre ceux qui avoient ôlé lui résister. Je suis néanmoins persuadée, que sans les Intrigues de la Comtesse de Soissons, la Raison & la Bonté du Roi auroient aisement effacé tout ce que la mémoire auroit pû lui representer contre des gens de bien qu'il estimoit, & que son Estime auroit sans doute combattu contre sa Haine. Le Roi se plaignit au Duc de Navailles de ce qu'il ne retenoit pas sa Femme dans ce qui pouvoit lui être desagréable, & le blama de ce qu'il paroissoit approuver sa conduite. La Reine-Mere estima les sentimens du Mari & de la Femme, & disoit souvent à la Duchesse de Navailles, qu'elle continuat d'agir vertueusement, & qu'elle s'affdroit qu'un jour le Roi lui en donneroit des loüanges.

Mlle. de la Valliere, à qui fans doute ces Histoires ne plaisoient pas, par ce qu'elles lui faisoient voir une Rivale en la personne de M, de la Motte-

M 7

1662. Houdancourt, profita selon ses vains Desirs, de la Vertu de la Duchesse de Navailles, & se servit de ses Charmes avec tant de succès, que malgré les applications de la Comtesse de Soissons, & les empressemens du Marquis d'Aluye & de Fouilloux fon Amie, les seconds de cette Princesse dans cette Entreprise, le Roi sa lassa de battailler contre la Dame d'Honneur, & parut enfin s'attacher uniquement à celle qui étoit destinée à possédér long tems ses bonnes graces. On a même dir, que ce qui contribua beaucoup à fixer la destinée de Mlle. de la Valliere fut que Mlle. de la Motte balança quelque tems en faveur de la Vertu, & qu'elle au contraire aiant alors cessé de se deffendre, ce fut par sa foiblesse qu'elle vainquit & qu'elle triompha de celle qui lui disputoit le cœur de ce grand Prince. Mais, comme je n'étois la Confidente ni de l'une ni de l'autre, je ne puis en parler que fort incertainement.

Pendant que le Roi se laissoit aller où ses desirs le menoient, La Reine souffroit beaucoup. Elle ne sçavoit rien de ce qui se passoit: on lui ca-

choit

choit par ordre de la Reine-Mere tou- 1662. res les Galanteries du Roi. Sa Dame d'Honneur, qui étoit fidelle au Roi & à elle, se contentoit de faire son Devoir de tous côtez, & ne lui disoit rien qui la pût affliger; mais, le cœur, qui ne se trompe point, & que la Vérité instruit, lui faisoit tellement connoitre sans le sçavoir précisement, que Mlle. de la Valliere que le Roi aimoit alors uniquement étoit la cause de sa souffrance, qu'il étoit impossible de lui cacher son malheur. A mon retour d'un petit Voiage que je fis en ce tems-là en Normandie, je trouvai la Reine en couche de Madame Anne Elisabeth de France. Un \* Cette foir, comme j'avois l'honneur d'êrre au- Fille, près d'elle à la ruelle de son Lit, elle qui a me fit figne de l'œil, & m'ayant montré des Mlle. de la Valliere, qui passoit par dans sa Chambre pour aller souper chez d'Oreilla Comtesse de Soissons avec qui elle les de avoit repris quelque liaison feinte ou Diavéritable, elle me dit en Espagnol, mans, Esta Donzella, con las Aracades de celle Diamante, es esta que el Rei quiere \*. que le Je fus fort surprise de ce discours; Roi sicar ce secret étoit alors la grande Af- me.

1662, faire de la Conr. Je répondis à la Reine, quelque chose qui confusement ne vouloit dire ni oui, ni non: &, afin de lui donner de la force pour l'avenir, je tâchai de lui persuader que tous les Maris, sans cesser d'aimer leurs Femmes, sont pour l'ordi-naire tous infideles de cette maniere, ou font semblant de l'être, pour satisfaire à la mode qui le veut ainsi. La Reine, qui comprit sans doute, que nous ne devions pas lui rien avoiier, ne répondit pas à ce que je lui dis; mais, elle n'en fut pas moins trifte. Je fus dire aussi tôt à la Reine Mere ce petit secret, & l'assurai que la Reine étoit plus discrette, & moins ignorante, que l'on ne pensoit. Il fut aisé de juger par là, que toutes les larmes qu'elle répandoit alors, & à ce qu'il sembloit sur des bagatelles qui ne le meritoient pas, venoient fans doute de ce qu'elle sentoit un mal, dont elle n'ôsoit se plaindre. La tendresse qu'elle avoit pour le Roi faisoit naitre sa Jalousie & de cette derniere naissoit fon Chagrin.

La prémiere année du Mariage de la Reine, le Roi avoit été tendre à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 283

pour elle; & fort sensible à la légiti- 1662. me Passion qu'elle avoit pour lui. Aussi-tôt que l'Amitié du Roi viat à diminuer, celle qui en étoit l'Objet s'en appercut bien vite; elle n'eut point besoin de Considente, pour l'avertir de ce secret: avant que d'en connoitre la cause, elle en sentit les effets; & disoit souvent à la Reine sa Mere, en pleurant excessivement, que le Roi ne l'aimoit plus. Quand en suite elle sut quasi certaine de ce changement, par la connoissance qu'elle eut de l'Amour qu'il avoit pour Mlle. de la Valliere, elle fut long tems dans un état pitoïable : il sembloit quelque fois que son cœur voulut sortir de sa place, tant il étoit agité, montrant par cette émotion qu'il ne pouvoit être content sans être réiini à celui même dont elle fe plaignoit. Le Roi voioit à peu près toutes ses peines: il en étoit quelquefois faché; mais, ne pouvant se changer lui même, & ne le voulant pas non plus, il s'en consosoit par son indépendance, qu'il mettoit à tout usage, & dont il sçavoit se faire un remede facile à tous ces petits maux.

1662. Le mois d'Octobre de cette Année le Roi achetta du Roi d'Angletetre la Ville de Dunquerque, avec celle de Mardik & tout le Canon & toutes les Munitions de Guerre qui y étoient, moiennant cinq millions paiables en plufieurs paiemens; mais, après le prémier paiement, comme ce Prince avoit beloin d'argent, il lui fit de grandes remises pour le paier du reste: & par ce moien cette importante Place ne couta guerre d'argent au Roi, & fit voir son opulence & son habileté, & en même tems la foiblesse du Roi d'Angleterre d'avoir abandonné pour peu de chose une Place qui le mertoit en état d'entrer en Flandre & en France, & d'aider la France ou l'Espagne selon qu'il le trouveroit à propos. Austi Estrades, qui avoit été emploié à cette Négociation, me dit que ses Peuples en avoient fort murmuré.

Sut la fin de cette année, mourut Madame Anne-Elisabeth de France. Cette petite Princesse promettoit d'être fortbelle, si elle cêt vêçu; mais, une fluxion l'enleva de ce monde les premiers mois de sa Vie. Le Roi & les Reines la firent batiser, & lui donné-

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 285

rent les Noms de deux grandes Prin- 1662. cesses, de la Reine-Mere du Roi, & de la feue Reine d'Espagne Mere de la Reine, que je lui a déjà donnez en parlant d'elle. Le Roi la pleura tendrement : la Reine en fut sensiblement affligée; & la Reine-Mere, regardant cette mort avec les sages Résléxions que sa Piété l'obligeoit de faire, demanda au Roi les larmes aux yeux le Cœur de cette Princesse pour le mettre au Val de Grace, où elle desiroit de laisser le sien après sa mort. Toute la Famille Roiale étant descendue de la Chambre de Madame, qui venoit d'expirer, la Reine-Mere leur dit qu'elle avoit regret de voir partir sa Petite Fille dans le commencement de sa vie, qu'il auroit été à desirer que Dieu l'eût prise, elle qui ne pouvoit plus avoir guerres d'années à vivre, & dont la vie étoit inutile au bien de sa Famille, & à tous. paroles tirérent de nouvelles larmes des yeux du Roi, & de la Reine, & Monsieur en fut extrémement touché. Je n'y étois pas dans ce moment : j'y arrivai un peu après. Monsieur me fit l'honneur de me les redire en pleu-

## 286 Memoires pour servir

1662.rant amérement; & le peu de personnes, qui s'étoient trouvées auprès de Leurs Majestez, & qui les avoient ouies, m'en parlérent & en avoient encor le cœur blessé. Car, il sembloir que cette généreuse Princesse se condamnant elle même à la mort, voioit le peu de tems qu'elle avoit à demeurer sur la terre, où son âge lui pouvoit laisser espérer vu sa santé, la durée d'une longue vieillesse. Le lendemain, elle porta elle même ce cœur au Val-de-Grace, & le donnant de sa propre main à l'Abbesse, lui dit, Ma Mere, voilà un Cœur que je vous apporte, pour le joindre bientôt au mien.

Peu après la mort de cette petite Princesse, on aporta à la Schora Molina Espagnolle, & premiere Femme de Chambre de la Reine, une Lettre qui parut de la Reine d'Espagne, dont le dessus étoit écrit de sa propre main, & qui s'adressoit à la Reine. La Molina, qui avoit servi dans le Palais d'Espagne, connut aussi etôt ce Caractere; &, voiant le paquet mal plié, elle s'étonna de ce qu'il étoit en quelque façon distreent des autres. On le lui aporta de la part du Comte de Brienne

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 287 Brienne Sécrétaire d'Etat: mais, pour 1662. l'ordinaire, toutes les Lettres de Madrid venoient par les Couriers de l'Ambassadeur d'Espagne; & celui ci, par cette raison, & pour n'être pas fait comme les autres, lui parut étranger. Elle avoit oui dire que le Roi d'Espagne étoit malade; &, craignant de donner mal-à-propos, quelque inquiétude à la Reine, quoi que ce ne fût pas sa coutume d'ouvrir ces Let. tres, Dieu, qui eut soin de son innocence, lui inspira le desir de voir ce qu'il y avoit dans celle là. L'aiant donc ouverte, elle la trouva d'un caractere François, fort différent de celui qui paroissoit sur le dessus, écrite en mauvais Espagnol, & mêlé de Phrases Françoiles; mais, elle contenoit des Histoires fort connues, dont le Roi, & Mlle. de la Valliere, étoient les principaux Acteurs. Après l'avoir lue, elle admira la Providence Divine, qui l'avoit sauvée de ce péril, & alla aussi-tôt la montrer à la Reine-Mere. Cette Princesse lui aiant conseillé de l'aller porter au Roi, elle lui obéir; & de ce même moment elle alla heurter à la Porte de son Cabinet, où il étoit

1662. au Conseil. Elle lui dit qu'elle venoit de recevoir ce Paquet, & que par inspiration Divine elle l'avoit ouvert sans le montrer à la Reine. La Molina m'a conté presque dans le même moment, qu'après que le Roi eut lu la Lettre, il devint rouge, & parut surpris de cette Avanture; car, il ne croïoit pas qu'il pût y avoir personne dans son Royaume assez hardi pour se mêler de ses affaires malgré lui. Dans le trouble où il fut, il demanda brusquement à la Molina, si la Reine avoit vu cette Lettre: & lui aiant dit plus d'une fois que non, le Roi la mit dans sa poche, & la conferva soigneusement. L'étroite Liaison que j'avois avec la Duchesse de Navailles, qui passoit dans l'esprit du Roi pour une extravagante Réformatrice du Genre humain, fit qu'il me soupconna d'avoir écrit cette Lettre; mais, comme j'étois aussi-fort Amie de la Molina, & que si elle avoit eu le malheur de lui déplaire, il l'auroit fans doute renvoyée en Espagne, il suspendit son jugement là dessus, & dans cette incertitude sa colere n'éclata contre personne. Nous lui verrons

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 289

rons punir justement les Auteurs de 1662. cette pauvre invention, qui se trouvérent être ceux qu'il honnoroit le plus de sa consance & de ses saveurs. Ils lui furent aussi insideles, que les personnes, qu'il soupconnoit de lui manquer de respect, étoient zélées

pour son Service.

Le tems, qui coute toujours insenfiblement, nous avoit fait entrer dans l'Année 1663, dont les Divertisse- 1663. mens furent frequens; & les Passions, qui produisent les Intrigues, en furent les compagnes. Il ne faut pas s'en étonner. Un Roi puissant par la Paix, & par d'immenses richesses, honnête Homme, bien fait, jeune, & magnifique, en composoit tous les plaisirs. Il en composoit de même les maux, & les chagrins: sa grandeur & fon Opulance inspiroit l'Ambition dans l'ame des Hommes. & ses belles qualitez causoient toutes les inquiétudes des Dames, les différentes agitations, dont ils étoient possedez, failoient naitre les insatiables desirs qui les tourmentoient. Les uns & les autres aspiroient au bonheur de lui plaire, & tous par différens morifs

177.000

1663. tifs vouloient avoir part à fon cœar, & à ses bienfaits; mais, comme un Prince, quelque puissant qu'il soit, ne peut faire que des graces bornées, & ne peut aimer qu'imparfaitement, ces desirs & ces biens, qui pottent leur poison avec eux, les remplissoient fouvent d'amertume, lors que par la vanité de leurs pensées & de leurs amusemens, ils cherchoient à se satisfaire. Le Roi seul étoit heureux, si dans le monde quelqu'un le pouvoit être. Ses Affaires étoient en bon état, ses Armées étoient piêtes à combatre ceux qui en rompant la Paix auroient ôfé devenir ses Ennemis, & les Plaisirs qui venoient en foule se presenter à lui paroissoient le satisfaire alors pleinement; mais, il étoit Chrétien, & en ce seul mot seulement se renfermoit tout ce qui dans l'avenir étoit à craindre pour lui: &, comme il est à croire qu'il y pensoit quelquefois, il faut conclure que s'il avoit moins de sujets de chagrin que les autres, sa félicité n'en étoit pas plus véritable.

La Reine, qui aimoit le Roi autant qu'il en étoit digne, continuoit de

#### à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 291

de souffrir, par la crainte qu'elle avoit 1663? de n'être pas affez aimée de lui; mais, la Reine-Mere la consoloit par le soin qu'elle prenoit de la divertir: ce qu'il lui arriva de faire un des derniers jours du Carnaval, en une occasion où l'exacte bienséance, qu'elle avoit accontumé d'observer en toutes choses le céda au Dépit, & à l'Amitié; au Dépit, à l'égard du Roi, qui avoit refusé publiquement à la Reine de la mener en masque avec lui, préférant Mlle. de la Valliere à elle; & à l'Amitié, en ce que, pour guerir le cœur de la Reine, qui en fut touché d'une douleur très sensible, elle s'engagea de l'y mener elle même: si bien qu'au sorrie des grandes Carmelites, où elle avoit passé saintement toute la journée, elle vint trouver la Reine, qui étoit venue dans ma Chambre au Palais Roial, avec une belle Troupe de Masques, habillées à l'Antique, pour attendre l'heure d'entrer au Bal chez Monsieur & Madame, à cause que dans cette Assemblée, il n'y devoit entrer que des personnes déguisées. La Reine-Mere en fut la Conductrice, couverte d'une Mante de Taffetas noir à Tome V.

#### 292 · Memoires pour fervir .

1663. l'Espagnole, qu'elle mit par dessus l'Habit qu'elle avoit eu dès le matin; affectant exprès cette gaieté, pour satisfaire la Reine, qui étoit si sage & si honnête, qu'elle ne vouloit prendre aucun Divettissement, qu'elle ne sut accompagnée du Roi, ou de la Reine fa Mere & fa Tante. Les Dévots, qui ne virent de cette Action, que ce qui en parut extérieurement, murmurérent contre la Reine-Mere; mais, les Motifs en furent innocens, & la Tendresse dont une Mere peut être capable en doit effacer le défaut. Elle scut qu'elle en avoit été blamée. Cette vertueuse Princesse en souffrit doucement la confusion, & me fit l'honneur de me dire en confidence, qu'elle étoit persuadée qu'on avoit raison; avoiiant, que l'Amitié, qu'elle avoit pour la Reine avoit eu trop de pouvoir sur elle en cette occasion.

Maladie de la Reine.

Le Carème, qui suivit ces jours de folie, sur religieusement observé pat la Reine-Mere: elle le jeuna même avec plus d'austérité que les autres, quoi que déjà son âge la dispensat de cette obligation. Elle en sut incommodée, & à Pâques elle sut contrainmodée, & à Pâques elle sut contrain-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 293

te d'avoûer qu'elle n'en pouvoit plus, 1663. Aussi tot après les Fêtes, elle reprit son bon visage, & parut dans le meilleur état du monde. Cette apparence de santé ne lui dura guere. Le dixieme d'Avril, elle commença de se trouver mal: elle eut de grandes lassitudes aux bras, mal aux jambes, mal au cœur, & la sievre. Le lendemain, se moquant de son mal, elle nous assistant qu'elle se portoit mieux, & se contenta seulement de garder la Chambre; mais, elle eut tout le jour

mauvais visage.

Le lendemain, la Reine-Mere ent la fievre tout le jour, & fut saignée sur le soir. Le second jour d'après, la fievre se réglant en tierce, elle eut un grand accès accompagné de réverie, d'opression, & de mal de tête. La Famille Roiale fut aussi tôt troublée de cet Accident. Le Roi en parut inquiété, Monsieur eut le cœur touché de crainte, la Reine eut recours aux larmes, Madame parut moins gaie, & toute la Cour fut abatue de tristefse. Au neuvieme jour de la Maladie de cette Princesse, elle fut saignée pour la cinquieme fois, & cette quantité 294 Memoires pour servir

193 tité de sang tire de ses veines, qui avoit diminué ses forces, fit que ce même jour, aiant voulu se lever pour faire faire son lit, elle se trouva mal. Monsieur alors la tenoit d'une main, Da- & la Comtesse de Flex \* de l'autre. Comme cet aimable Prince sentit que la Reine sa Mere alloit tomber en neur foiblesse, & qu'il ne pouvoit pas la de la Reine. retenir, il se laissa adroitement glisser Mere. sous elle, de peur qu'elle ne se blesfât. La Reine, qui ne la quittoit gueres, toute effraice de l'état où elle vit alors la Reine sa Mere, courut vers le Cabinet des Bains où étoit le Roi, en s'écriant, quelle étoit perdue, & que la Reine sa Mere étoit morte. Le Boi, qui dans toutes les maladies de la Reine sa Mere, & particuliérement en celle-là, eut pour elle des sentimens d'un Fils plein de bonté, vint aussi-tôt où elle étoit. Il servit à la relever, & voiant que ses Esprits lui revenoient, il fut ravi de joie; &, courant le dire à la Reine qui pleuroit encore, il la ramena auprès de cette illustre Mere, où ils demeurérent fort inquiets de l'état où elle ćιοit.

### à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 295

La Reine - Mere, sentant son mal 1668 augmenter, desira d'entretenir le Roi en particulier. Après cette Conversation qui fut longue, Monsieur s'approcha d'elle, & lui dit, qu'il avoit peur que ce grand entretien ne lui eût causé quelque mal de tête. Elle lui répondit que non, qu'elle ne s'en repentoit pas, qu'elle en étoit fort satisfaite, & qu'elle ne voudroit pas ne l'avoir point fait. Le lendemain, elle se confessa & communia, & dit à son Confesseur de venir tous les jours à quarre heures prier Dieu auprès d'elle, & l'entretenir. Comtesse de Flex & moi lui dimes dans ce tems là, que nous avions une grande impatience de la voir entiérement guérie, & que les Médecins, comme il étoit vrai, nous assuroient que ce seroit bien-tôt. Elle nous ré. pondit, qu'il ne falloit souhaiter que la volonté de Dieu; & jamais, soit en cette maladie, ou dans la derniere, qui a été beaucoup pire, nous ne lui avons vu faire aucune plainte de ses maux. Les accès de sa fievre continuérent & devintent enfin si violens, que les Médecins crurent qu'elle de-N a

296 Memoires pour fervir

1663, viendroit continue; mais, elle se sit double rierce, & dura long tems. Son mal demeura dans cette force justing ques aux Fêres de la Pentecôte, sans empirer, ni diminuer. Alors \* on proposa de lui donner de l'émétique; mais, elle y résista fortement. Le Roi la veilla plusteurs nuits de celles où l'on resignir que res accès ne sus-

empirer, ni diminuer. Alors \* on proposa de lui donner de l'émétique; Roi la veilla plusseurs nuits de celles où l'on craignoit que ces accès ne fusfent les plus violens. Il fe faifoit apporter un matelas, qu'il faisoit mettre à terre, sur le Tapis de pied du Lit de cette Princesse, & tout habillé se couchoit quelque fois dessus. I'en al passé une de celles là , auprès de lui, & de la Reine sa Mere; &, l'aiant long-tems regardé dormir, j'admiral la tendresse de son cœur, avec tant de grandes qualitez qui ne se rencontrent guere souvent avec tant de bon. té: &, malgré ma triftesse, & l'inquiétude que j'avois, il me souvint, en le voiant, de ces Héros que les Romans représentent couchez dans un Bois, ou sur le bord de la Mer; &, passant de ces folles pensées à de plus folides, & plus convenables à l'état des choses, je ne pus m'empêcher de lui souhaiter toutes les bénédictions du

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 297 du Ciel pour le tems & pour l'Eterni- 1663.

té. l'espère que Dieu les lui donnera toutes, & qu'il n'oubliera pas selon ses promesses de récompenser d'une longue vie un Fils qui en plusieurs occasions a si fidélement satisfait à ses Commandemens en la Personne d'une Mere à qui il a donné de si véritables marques de son Respect & de son Amitié. Il l'affistoit roujours avec une application incroiable: il aidoit à la changer de Lit, & la servoit mieux & plus adroitement que toutes ses Femmes. Aussi la Reine sa Mere, remarquant alors ces foins, fon affiduité & ses inquiétudes, avec les tendresses infinies de Monsieur, qui ne la quittoit quasi jamais, dit un jour en faifant une grande exclamation, qu'elle avoit de bons Enfans, & nous parut fort touchée des preuves qu'en cette Maladie elle reçut de leur Affection. Quand ensuite les Médecins, pour la seconde fois, voulurent presfer la Reine Mere de prendre de l'émétique, elle leur répondit que puisque son mal duroit, & que les Prieres publiques qu'on avoit faites pour elle & pour sa Santé ne l'avoient point N 4

3. obtenue, il falloit croire que Dieu la vouloit malade; qu'elle consentoit qu'on lui fit les remedes ordinaires, mais qu'elle n'en vouloit point d'autre; & qu'elle sonhaitoit de souffrir son mal autant qu'il plairoit à Dieu de

le lui laisser.

Le quarantieme jour dela maladie de la Reine-Mere, les Médecins prefsez par ses Servireurs, qui ne cessoient de leur représenter que d'autres personnes avoient été guéries d'un même mal par de la poudre de vipere, parurent lui en vouloir donner; mais, comme ils sont gens qui pour l'ordinaire desaprouvent ce qu'ils ne pratiquent pas, ils lui donnérent enfin du quinquina. Ce remede lui ôta la fievre, c'est-à-dire la fit cesser pour quelque tems, en arrêtant l'humeur; mais, lui laissa l'esprit rempli de vapeurs avec une maniere d'affoupissement qui paroissoit facheux. Elle demeura par leur ordre se ze jours en cet état, sans être purgée, parce qu'ils craignoient de faire revenir la fievre, par l'émotion de la Médecine.

Dans ce même tems, la Reine eut la rougeolle: elle n'eut nul mauvais

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 299

accident; & en peu de jours elle en 1653. fut quitte. Quand le Roi vit qu'elle se portoit mieux, il souhaita de la mener à Versailles, pour y prendre l'air; mais, comme les prémiers jours de sa maladie il n'avoit point quitté son Lit; qu'au contraire, il étoit touiours demeuré auprès d'elle; il ne fut pas plurôt arrivé à Versailles, qu'il fut attaqué du même mal, mais beaucoup plus dangereulement; car, au ingement de Valot son prémier Médecin .. il fut menacé d'une promte mort. Ce Prince connut aussi tôt le péril où il étoit: il appella le Tellier, & lui dit qu'il se sentoit en mauvais état, & qu'il falloit en avertir la Reine sa Mere. Le Tellier lui aiant répondu qu'elle étoit trop malade elle même pour lui pouvoir donner cette inquiétude, le Roi lui repliqua, n'importe, il faut qu'elle le sache. Ce mal passa si vite, qu'il ne fut point nécessaire de lui obéir; car, quelques heures après, il se porta mieux, & Dien redonna la santé à ce Prince, dont la France avoit grand besoin. Le jour d'après, dans une conversation que nous fimes à Versailles, N

Memoires pour servir

1663. les, le Tellier, la Duchesse de Navailles, & moi, j'appris de ce Ministre ce que je viens d'écrire . & que le soir précédent, lors que le Roi se crut en danger, parlant de son mal, de son Roiaume, & de ses Affaires, il plaignit son Fils de le perdre si jeune; & dit, après avoir fait l'éxamen des personnes à qui il pouvoit laisser la Régence, Que la Reine sa Mere Cembloit à l'avenir devoir être mal faine, que la Reine étoit trop jeune, que Monsieur ne paroissoit pas encore d'hu. meur à s'appliquer aux Affaires, qu'il craignoit Mr. le Prince, & qu'il jettoit les yeux sur le Prince de Conti, par ce qu'il étoit vertueux, & Homme de bien. Le Roi fit par voir là, combien il étoit touché de l'estime de la vraie Dévotion; & cela doit faire espérer à ceux qui en ont, que Dieu lui fera la grace d'en être un jour touché par lui même.

Les Médecins aiant purgé la Reine-Mere, sa fievre revint avec plus de violence que jamais, & cette trechute les sit résoutre de lui donner de l'émérique. Le Roi, qui déjà s'étoit rendu auprès d'elle bien guéri de sa à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 301

maladie qui avoit été violente & courte, la pria inframent de prendre ce
remede pour lequel elle paroiffoit avoir grande averfion. Son Confesseur
lui dit aussi qu'il le falloit faire, que
non seulement elle ne s'opposeroit
point en cela à la Providence Divine
sur elle, mais que le faisant pour l'amour de Dieu son Action seroit
louable; si bien qu'elle s'y résolut aussisi-co. Elle en prit deux sois, &
guérit entiérement par ce dernier remede.

La joie fut grande dans la Cour par le retour de cette précieuse santé. La crainte de perdre la Reine-Mere avoit glacé les cœurs de tous les gens de bien. Les Pauvres la regardoient comme leur Mere, & les Affligés comme leur Protectrice. Dans les jours qu'elle avoit été en péril, les Eglises furent toujours remplies de toutes sortes de personnes, qui demandoient à Dieu la vie de cette vermeuse Reine. Les Fêtes & les Dimanches la Salle de ses Gardes, & son Anti-chambre, étoient pleines d'Artisans, qui, au lieu d'aller se promener selon leur contume, venoient en foule & dans les ruës, ils demandoient tout haut de ses nouvelles avec empressement & tendresse: Dieu le permettant ainsi, sans doute, pour lui faire recevoir de ce même Peuple, dont elle avoit été autresois injustement outragée, une réparation publique de leur faure passée, que leur Affection présente & leur véritable repentir effaçoit d'une maniere bien glorieuse

pour elle.

Comme la Reine Mere commençoit à se mieux porter, un soir que toute sa Famille étoit dans la ruelle de son Lit, on parla de la jalousie des Femmes; sur quoi la Reine demanda à Madame, si elle seroit d'humeur jalouse, au cas que Monsieur lui en donnat un juste sujet? Puis, elle répondit'à cette jeune Princesse, qui lui avoit dit que non, qu'en effet cela étoit inutile; qu'elle éprouvoit tous les jours que la sensibilité des Femmes endurcit le cœur des Maris; & que ce qui leur devoit être agréable, comme une marque d'Amitie, leur déplait & les importune. Le Roi, pour détourner ce discours, demanda à l'Histoire d'Anne d'Auriche. 303 à Me. de Béthune, Dame d'Atour 1663, de la Reine, l'emme honnête & sa-ge, mais assez naturellement dépour-vue de mérite, si elle avoit été jalousée de son Mari? Elle répondit que non, & qu'il lui avoit toujours été fidelle. La Reine alors, en riant, & d'un ton sensible & pourtant assez doux, dit en Espagnol, en se levant pour aller souper, Que en esto parecea bien la mas tonta de la Compañia, y que por ella no diria lo mis.

Cette Réponse de la Reine sit voir cela elle clairement au Roi, qu'elle étoit plus paroifscavante qu'il ne croioit, & que son la plus silence étoit plûtôt un effet de sa dif- fotte de crétion, & de la crainte qu'elle avoit la Comde lui déplaire, que de son ignorance. pagnie; Je ne sçai s'il en fut faché; car, é- qu'elle tant résolu d'aimer Mlle. de la Valliere, n'en di. il desiroit peut-être quelquefois que roit pas les prémiers sentimens de la Reine autant, fussent passez, afin de l'accoutumer à la souffrance, & laisser adoucir ses peines par le tems, qui sçait effacer toutes choses. Le point de cette guérison n'étoit point encor arrivé: cette Princelle pleuroit souvent; mais, la Reine NZ

304 Mémoires pour servir

1663. Reine sa Mere l'assuroit toujours de l'estime du Roi, & lui conscilloit de ne se pas soucier du reste. La Duchesse de Navailles, sa Dame d'Honneur, lui en disoit autant, & d'ail; leurs s'intéressant genereusement aux chagrins de la Reine sa Maitresse, représentoit souvent au Roi la justice de ses inquiétudes. Le Roi, accoutumé à être le Maitre dans son Ro- laume, le vouloit être aussi des esprits, des volontez, & des cœurs, non feulement en se faisant aimer, mais aussi en se faifant craindre. Il répondoit quelquefois à cette Dame, comme un Mari absolu , à qui les obstacles ne plaisoient pas ; & ces paroles sévéres étoient dites sans douplus pour elle que pour la Reine.

de Navailles à la Reine déplut encore au Roi, & cet amas de desigrémens groffissoit toujours son malheur à venir. Elle étoit néanmoins assez fidelle au Roi, pour le dessendre en son absence avec la Reine; mais, comme il ne connossion persuadée, que cette Princesse qu'il la vorioit persuadée, que cette Princesse avoit raison de se plaindre,

à l'Histoire d'Anne d' Autriche. 305

il s'imagina qu'elle étoit cause d'une 1663. partie de sa mauvaise humeur. Ces penses, se joignant aux anciens dégouts qu'il avoit eus contre elle, sirent leur effet ordinaire, & causérent

enfin son entiere Disgrace.

La Comtesse de Soissons, n'aiant point réussi dans le dessein qu'elle avoit eu d'attacher le cœur du Roi à une de ses Amies, eut de l'inquietude de ce qu'elle avoit fait. Elle crut que la Duchesse de Navailles pouroit l'avoir décréditée auprès de la Reine, & lui auroit peut-être fait connoitre les desirs qu'elle avoit formez en faveur de Mlle de la Motte-Houdancourt. Pour remedier à ce mal imaginaire, elle fit dessein de faire quelque confidence à la Reine de ce qui s'étoit pafsé sur ce sujer. On a dit, mais je ne le sçai pas certainement, qu'elle supplia le Roi de trouver bon, que pour réparer les mauvais offices de la Duchefse de Navailles, elle se précautionnât avec la Reine, en lui disant quelque chose de ce qui ne pouvoit plus lui apà porter de chagrin, puisqu'il n'y pre-noit plus d'intérêt; & que le Roi y confentit, parce qu'il crur qu'elle ne

man 🐇

306 Memoires pour sérvir 1663. manqueroit jamais à ce qu'elle lui devoit.

> La Reine-Mere étant alors convalescente, la Reine alloit se promener; & souvent ses plus grands Voiages se terminoient aux petites Carmelites de la Rue de Bouloy. Elle aimoit la Mere de Reuville, Supérieure de ce Monastere, qui avec beaucoup de pieté avoit austi beaucoup d'Esprit & de Mérite. Ce fut alors, que la Comtesse de Soissons, lui aiant demande une Audiance secrete, elle lui fut accordée en ce lieu. La liaison de Madame, & de la Comtesse de Soissons, duroit encore, & la Reine continuoit austi de hair Madame; l'accusant continuellement d'être celle qui lui enlevoit le Roi, à cause qu'aimant Mlle. de la Valliere, il étoit toujours chez cette Princesse. Madame, d'un autre côté, qui n'aimoit pas à être haie pour une autre, desiroit que la Reine sut amplement instruite des Attachemens du Roi dont elle soupçonnoit quelque chose, mais dont on continuoit de lui enveloper toutes les apparences avec tant de soin, qu'il étoit difficile que ses lu•

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 307 lumieres ne fussent quelquesois ob-1663.

Icurcies. Cest pourquoi Madame avoir contribué au dessein qu'avoir pris la Comtesse de Soissons de déclarer à la Reine tout ce qui se passion. & d'achever par cette voie ce que la Lettre donnée à la Molina n'avoir

pu faire, & dont les Auteurs ne se connurent que long-tems après.

Cet Entretien de la Comtesse de Soissons avec la Reine fut de conséquence, tant par ses suites, que par les sentimens qu'il produisit alors dans le cœur de la Reine. Elle aprit enfin par cette voie, l'Amour que le Roi avoit eu pour Mlle. de la Motte-Houdancourt, & ce qu'elle n'ignoroit pas tout-à-fait de Mlle. de la Valliere, mais dont la certitude lui fit jetter beaucoup de larmes. Son cœur connoissoit par ses propres sentimens, qu'il étoit trahi; mais, il auroit peut-être été content de se pouvoir dire encore à lui même , qu'il se trompoir. Jusques là, sa connoissance avoit été bornée; car, la Reine sa Mere ne lui avoit jamais rien voulu avoüer: sa Favorite, la Señora Molina, étoit sage & discrette, & n'avoit point voulu mêlcr

## 108 Memoires pour servir

1663. mêler à ses tristes soupçons la douleur de la certitude. La Duchesse de Navailles, servant fidellement Dien, le Roi, & sa Maitresse, avoit de même gardé un secret inviolable sur tout ce qui paroissoit se devoit cacher, & n'avoit pas même rien dit à la Reine contre la Comteffe de Soissons. Cette Princesse, voulant donc prévenie, un mauvais office qui ne lui avoit point été rendu, en fit un bon à celle qu'elle croioit fon Ennemie, & se sit à elle même le mal qu'elle vouloit éviter de la part des autres. La Reine aprit par la quel avoir été le zêle & la fidélité de sa Dame d'Honneur; &, toute remplie de ces choses, fi petites en elles mêmes, mais si grandes par leurs effets, revint an Louvre; &, s'enfermant dans son Cabinet, elle les apprit toutes à la Molina. Elle voioit bien qu'elle ne les ignoroit pas; mais, elle ne put condamner sa retenue, connoissant que son affection en étoit la cause: car souvent cette fidelle Servante, plenrant à ses pieds, lui avoit protesté qu'elle ne lui diroit jamais rien qui pût l'affliger, & les desunir le Roi & elle. Aussi tôt que ce secret fut

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 309 fut consié à mon Amie, je le sçus par 1663, elle dès le même soir; mais, ce sur avec serment qu'elle évicea de moi.

avec serment qu'elle éxigea de moi, que je ne le dirois à personne. Je lui fus fi fidelle, que je n'en parlai, ni à la Reine-Mere, ni à la Duchesse de Navailles, qui étoit celle qui à juste titre y pouvoit prendre le plus de part. Mais, la Reine avec raison ne put s'empêcher de lui apprendre qu'elle sçavoit ce qu'elle avoit fait. pour elle, & lui témoigna qu'elle lui en sçavoit gré. La Reine-Mere l'aiant sçu aush, & voiant qu'elle pouvoit par cette voie prouver au Roi la fidélité de la Duchesse de Navailles, dont comme je l'ai déjà dit elle approuvoit la conduite, ne manqua pas de l'en avertir. La Duchesse de Navailles, par le confeil de le Tellier, lui en parla aussi, mais le Roi parut étonné de ce qu'elle lui dit, & lui fit plusieurs questions sur ces matieres. Vardes, Ami intime de la Comtesse de Soissons, étant entré au même inftant dans le Cabinet de l'Appartement de la Reine-Mere, & aiant vû le Roi appuié sur une fenêtre occupé à parler & à écouter la Duchesse de Navailles,

1663. vailles, en donna aussi-tôt avis à son Amie. Ils prirent leurs mesures pour se dessendre, & la Comtesse de Soissons, chez qui le Roi alla au sortir de chez la Reine - Mere, lui dit, qu'elle croioit devoir l'avertir que dans la Conversation qu'elle avoit eue avec la Reine aux Carmelites, elle l'avoit trouvée informée de tout ce qui se passoit , & sçut enfin lui perfuader que c'étoit la Duchesse de Navailles qui l'avoit instruite. Le Roi, ne pouvant discerner clairement la Vérité d'avec le Mensonge, deuta, & demeura indecis; &, venant ce même soir se coucher, il dit à la Dame d'Honneur, que la Comtesse de Soissons l'avoit instruit de toutes choses. Le Duc de Navailles, dans la peur qu'il avoit que la Duchesse sa Femme n'eut mal fait de parlet au Roi contre la Comtesse de Soissons, l'avoit instamment priée d'y remedier si elle le pouvoit. Elle étoit entrée dans son sentiment; &, dans ce moment où le Roi lui parut douter de. ce qu'elle lui avoit dit, par un sentiment de Chrétienne, & pour complaire à fon Mari, elle s'arrêta par bonté:

#### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 311

bonté; &, ne voulant plus soutenir 16632 la Vérité elle donna lieu à ses Ennemis de la perdre entierement. Le Roi, favorablement disposé pour la Comtelle de Soissons, s'imagina que c'étoit un Conte fait exprès, pour ruiner cette Princesse auprès de lui, & pour cacher les trahisons qu'il croioit que la Dame d'Honneur lui faisoit incessamment avec la Reine. Il fut perfuadé enfin, que si elle avoit parlé, elle n'avoit rien dit, que ce qu'il lui avoit permis de dire, & crut que le reste venoit des Intrigues qui se fomentoient par les Créatures des Reines. Le Roi demeura done toujours satisfait de la Comtesse de Soissons, & mal content de la Duchesse de Navailles; & ce fut alors que les innocens paierent pour les coupables, & qu'étant Amie de la Duchesse de Navailles, j'eus beaucoup de part à son malheur. La Reine-Mere aperçevoit quelquefois ces dégouts qui se formoient aisément dans l'esprit du Roi contre les personnes qu'elle proté-geoit; mais, elle ne s'en affligeoit point. Elle disoit sans s'inquieter, qu'il falloit toujours bien faire', & que

312 Memoires pour servir

1663, que le Roi dans le fonds de son cœur avoit des sentimens trop raisonnables, pour craindre son ressentiment, en ne faisant que son devoir. Malgré sa tranquilité ordinaire, elle s'étonna néanmoins de le voir si indifférent sur ce qu'elle lui avoit dit de la Comtesse de Soissons, & nous conclumes à ses pieds un jour qu'elle nous faisoit l'honneur de nous en patler, à la Duchesse de Navailles & à moi, qu'il falloit que cette Princesse eut agi par ses ordres. Le faux raisonnement que nous fimes alors nous persuada, que le Roi vouloit faire sçavoir à la Reine ce qui se passoit; & nous nous confirmames dans cette pensée, quand nous vimes qu'il ne paroissoit point embarrassé de ces petites Histoires, & que les Plaintes de la Reine, pour être redoublées, ne diminuoient en rien, ni ses soins, ni son assiduité au-près de Mlle, de la Valliere. Le seul changement, qu'il fit paroitre dans sa conduite, fut, qu'au lieu qu'il disoit tous les jours à la Reine, qu'il venoit de chez Madame, il lui avoiioit librement qu'il avoit été ailleurs. Cette sincérité lui donnoit le plaisir d'y être plus

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 3.13 plus long-tems, & celui de revenir le 1663 foir plus tard qu'à l'ordinaire, sans que la Reine pût quasi s'en plaindre; car, le malheur de notre Sexe est tel, que les Hommes, qui ont fait les Loix, en ont ôté toute la rigueur à leur égard ; & ce n'est que dans le Ciel, où l'égalité du Commandement

fera que chacun recevra selon ses œu-

vres.

La Cour demeura en cet état jusques en Decembre, que le Roi fit passer au Parlement plusieurs Ducs, qui n'avoient que des Brevets, & en fit d'autres qui n'en avoient point. De ces derniers fut le Marquis de Montausier, le Comte de Noailles, & le Comte de Saint-Aignan. Le Duc de Navailles, qui avoit un Brevêt plus ancien, fut exclus de cette Promotion, dont il fut sensiblement affligé. La Reine-Mere le fentit, comme sa généreule bonté l'y obligeoit. Elle fit ce qu'elle pût, pour lui éviter ce terri. ble coup: elle pria, elle parla; mais, le Roi ne voulut jamais rien accorder à ses desirs. Il lui montra ses tablet tes, où il avoit écrit de sa main les railons qu'il croioit avoir eues de choi-

## Memoires pour servir

\$663. choisir les uns pour cette dignité, & d'en priver les autres. Il avouoit à l'égard de celui qu'elle protégeoit, qu'il l'estimoit Homme de bien; qu'il l'avoit bien servi; mais, qu'il lui avoit déplu, & qu'il vouloit s'en vanger. La Reine-Mere me fit l'honneur de me dire, pour le faire sçavoir au Duc & à la Duchesse de Navailles qui m'avoient priée de lui en parler, qu'elle avoit fait tous ses efforts, pour vaincre ce ressentiment dans l'ame du Roi fon Fils; mais, qu'elle n'avoit pû y réiissir. En le blamant d'avoir voulu soutenir cette soiblesse avec tant de force, elle me dit que sur tous les autres, soit en parlant des heureux ou des malheureux, il lui avoit expliqué ses pensées fort spirituellement; & que les jugemens, qu'il avoit faits fur chacun d'eux, étoient des marques de son Esprit & de son Discernement. Car, de ceux même qu'il gratifioit, il en disoit les defauts affez au juste; mais, ils en trouverent le remede en la volonté, qu'il préféroit à toutes chofes. Les malheureux trouverent dans cette même source la cause de leur infortune, & tachérent de s'en confo-

ler,

ker, par l'espoir d'un plus favorable 1663. traittement pour l'avenir; ce qui se pouvoit facilement croire d'un Prince plein de lumiere, & qui connoissoit si nettement le bien & le mal qu'il faisoit. Le Duc de Roquelaure fut de ceux qui furent privez de cet honneur, & pour de legeres fautes dont je ne sçai poine le détail. Le Duc de Navailles, cet homme fidele, & connu pour tel par son propre Maitre, en fut maltraitté, & la douleur qu'il en ressentit ne se peut exprimer; mais, tous les hommes qui sont susceptibles d'Ambition en sçauront aisément connoitre la grandeur. Au bout de quelque tems, ce Seigneur voulant faire son possible pour se remettre aux bonnes graces du Roi lui demanda une Audience. Il l'obtint, & dans cette Conversation il noublia tien pour tâcher de lui plaite & de le toucher: il embrassa ses genoux, il lui représenta son Innocence reconnue par lui même, lui fit voir combien il lui feroit glorieux de pardonner ce qui lui avoit déplu en lui, puisque ses intentions avoient été innocentes, & lui dit que s'il avoit manqué à son égard, ce n'é-Tome V. toit

1663. toit tout au plus que par imprudence & par des sentimens dont lui même le devoit estimer. Il fit enfin tout ce qu'un honnête homme, & un homme de bien, peut & doit justement faire pour plaire à fon Roi. Ce Prince parut en être touché, & vouloir sincérement oublier les vertueuses fautes du Mari & de la Femme. Quelque tems se passa que le Roi les traita mieux, & qu'ils se trouvoient racommodez avec lui : mais, ces bons intervales leur paroissoient toujours accompagnez de beaucoup d'incertitude; car, malgré les favorables sentimens du Roi, qui par raison le faisoient souvent revenir, ils sentoient que leurs Ennemis travailloient incessament à les perdre, & qu'ils faisoient contre eux ce que les Mineurs font sous les Bastions qu'ils veulent faire sauter ; & leur travail enfin ne fut pas inutile.

Dans ce même tems, c'est-à-dire, l'Hiver qui fuivit la guérison de la Reine-Mere, le Roi recut la Nouvelle de la Mort de la Duchesse de Savoie, sa Tante. Huit jours après, mourut aussi la Duchesse de Savoie,

Fille

à l'Histoire d'Anne d'Autricke. 317

Fille du feu Duc d'Orleans, dont la 1663. destinée fut pareille à la fleur qui le matin fleurit, & qui le soir se seche; & la Princesse Marguerite, qui avoit été proposée pour être notre Reine, que sa cruelle destinée, au lieu de ce bonheur, avoit fait Duchesse de Parme, les suivit de près. Considerons par là quelle est la fragilité de la Grandeur des Grands de la Terre,& tâchons de profiter par cette Réfléxion, de la mort de ces trois grandes Princesses, dont les deux dernieres étoient fort jeunes.

Le Printems de l'Année fuivante 1664. la Cour alla à Versailles, où se firent les plus belles Fêtes du Monde; le Roi voulant effacer par cette Réjouissance le souvenir des Maladies passées: mais, comme dans l'arrierefaison pour l'ordinaire les maux se multiplient, ce fut dans ce Voiage de plaisir, que la Reine-Mere sentit les prémieres douleurs de son Cancer. Il parut d'abord par une petite glande au sein, dont elle ne s'inquiéta point. Ce fut la cause de sa perte; car, si dans ce commencement elle en eut cherché le remede, il auroit O<sub>2</sub>

ćté

318 Mémoires pour fervir

1564 été peut-être plus facile d'en éviter les facheules fuites. La Reine, qui fe fentit groffe alors, fut à la Reine-Mere une joie beaucoup plus grande, que fon mal ne lui pouvoit donner de peine; ce qui étoit augmenté par celle qu'elle avoit déjà de voir Madame en ce même état : elle l'étoit de cinq ou fix mois.

> Ce Voiage, qui avoit eu des apparences si agréables, fut suivi de beaucoup de chagrin. Certaines Promenades qui se firent déplurent à la Reine - Mcre: elle trouva mauvais que Me. de Brancas, Femme de fon Chevalier d'Honneur, cût été avec Mlle. de la Valliere; car, jusques-là, le Respect que l'on portoit aux Reines avoit empêché les Dames de Qualité de la suivre. Cette Dame, brusque, & libre, & peu observatrice des Preceptes de l'Évangile, à l'égard de la Charité que l'on doit au prochain, en faisant ses Plaintes au Roi de la Réprimande que la Reine sa Mere lui avoit faite, lui dit que la Comtesse de Flex, & la Duchesse de Naveilles, étoient celles qui avoient mis la Reine sa Mere en mau

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 319

mauvaise humeur contre elle, & pesta 1664. fortement contre leur Vertu, qu'elle maintenoit être fort ridicule. Roi fut faché du chagrin que la Comtesse de Brancas avoit reçu, pour lui avoir voulu complaire; & cette Bagatelle fut cause que lui & la Reine fa Mere furent quelque tems en froideur. Comme le Duc & la Duchesse de Navailles étoient déjà à demi reprouvez de la Faveur, cette seule plainte de Me. de Brancas, pénétra le cœur du Roi déjà mal disposé pour elle, & y fit une plaie qui devint incurable. Il est à croire que la Comresse de Soissons leur ancienne Ennémie y mit aussi un appareil qui ne leur fut pas salutaire.

Peu après, le Roi suivi des Reines, & de toute la Cour, alla s'établir à Fontainebleau, pour y passer une partie de l'Eté. Ce sut là, que le Roi, sur une parole que lui répondit le Duc de Navailles en parlant d'une chose de peu de conséquence Le qui regardoit les Chevaux-Legers \*, Dac de montra publiquement de se facher Nacontre lui, & leur Perte sur résolue vailles de lui & de sa Femme. Ils requente min.

mille livres.

1664. commandement (\*, de donner leur Démission du Gouvernement du Ha(\*) En vre de Grace, de la Lieutenance des Juin. Chevaux-legers, & de la Charge de Dame d'Honneur. Le Roi, qui en les éloignant de la Cour ne les voulut pas priver des Biens qu'ils y avoient reçus & achettez, par justice & par bonté leur fit donner, pour recompense de leurs Charges, neus cens

La Reine-Mere, qui ne jettoit pas fouvent des larmes, quand le Duc & la Duchesse de Navailles partirent, pleura leur Disgrace, qui arriva malgré elle, & malgré les Prieres qu'elle fit au Roi, en leur faveur. Elle fentit leur Infortune de toute maniere; car, outre leur malheur elle eut de la peine d'avoir vû trop clairement en cette occasion, qu'elle n'avoit pas alors un grand credit auprès du Roi. La Reine en parut fachée autant qu'en effet elle le devoit être : elle pleura; &, malgré sa timidité ordinaire, elle en parla au Roi, à . ce qu'elle nous fit l'honneur de nous dire, avec des fentimens dignes de l'Affection & de la Fidélité de ceux qu'elle

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 321

qu'elle perdoit. Elle embrassa la 1664, Duchesse de Navailles, & l'assura en la quittant, qu'elle ne l'oubliroit jamais.

La Duchesse de Montausier, jusqu'alors Gouvernante des Enfans de France, fut mise aussi-tét à la place de la Duchesse de Navailles. Selon ce que j'ai écrit de cette Dame, il est ailé de juger qu'elle devoit être agréable au Roi, non feulement parce qu'elle avoit de belles qualitez ; mais à cause que le mérite qui étoit en elle étoit entiérement tourné à la mode du monde, & que son Esprit étoit plus occupé du desir de plaire & de jouir ici bas de la faveur, que des austeres douceurs, qui par des Maximes Chrêtiennes nous promettent les félicitez éternelles.

La Maréchale de la Motte, honnête Femme, & de bonne Maison, fut mise Gouvernante de Monseigneur le Dauphin. Ce ne fut nullement pour ses eminentes qualitez; car, à dire le vrai, elles étoient médiocres en toutes choses. Elle étoit Petite-Fille de Me. de Lansac, qui l'avoit été du Roi. C'étoit un grand Titre; mais, il n'auroit pas été suf-

0 4

### 322 Memoires pour servir

1664 fisant pour l'appeller à cette Dignité, fi elle n'avoit été dans l'alliance de Mr. le Tellier, comme Parente proche de l'Heritiere de Souvré, qu'il avoit depuis peu fait épouser à son Fils le Marquis de Louvois. Par cette Protection le souvenir des Fautes du Maréchal de la Motte, qui avoit été contre le Service du Roi, pendant les Guerres de la Régence, su entiérement effacé; &, ce qui manquoit à sa Veuve, pour être propre à ce grand Emploi, ne sut pas remarqué.

La Reine - Mere étoit demeurée mal fatisfaite, de la hardiesse que Me. de Brancas avoit eue de parler au Roi contre elle; & sa tendresse pour le Roi lui faisot sentir douloureusement la froideur qu'il avoit eue pour elle, depu s l'indiscretion de cette Dame, qu'elle soupçonnoit encore d'avoir continué de manquer au respect qu'elle lui devoir. Le Roi & la Reine sa Mere en furent ensin brouillés, & parurent alors visiblement mal ensemble. Le chagrin de la Reine-Mere éclata tout-à sait, après la Disgrace du Duc de Navail-

#### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 323

les & de sa Femme. & la peine 1664, qu'elle en reçut la rendit plus sensible sur les autres choses. Le Roi, par cette même raison, & par ce qu'il n'aimoit pas ceux qu'elle regrettoit, se laissa toucher d'un pareil Sentiment, & montra que les personnes en qui la Reine sa Mere avoit quelque consiance lui déplaisoient.

En ce même tems, cette Princesse trouva mauvais que le Roi eut fair juger une Affaire, qu'avoit au Confeil l'Abbé de Priere, contre ce qu'elle prétendoit que ce Prince luiavoit promis. Ce Religieux vouloit réformer son Ordre : & comme la Reine - Mere étoit la Protectrice de tous les bons Desseins, elle le voulut être de celui - là en particulier; car elle estimoit sa pieté. Il étoit malade, & elle avoit prié le Roi d'attendre qu'il fût en fanté, pour décider de ses Affaires; mais, le Roi, à ce que vit la Reine sa Mere, par mauvaise humeur contre elle, fit juger fon Procès en son absence, & dit sur ce sujet chez la Comtesse de Soissons, que l'Abbé de Priere se portoit bien, & que la Reine sa Mere n'avoit pas dit vrai, ou quelque chose de semblable

Memoires pour servir

1664, blable qui ne parut pas obligeant pour elle. Ce coup la blessa sensi-blement, & cela joint avec le reste augmenta sa tristesse & sa douleur. Elle la temoigna au Roi par fon silence, & par une résolution qu'elle fit intérieurement de quitter la Cour, & de se retirer au Val de Grace. Le Tellier, sachant l'état où étoient le Roi & la Reine sa Mere, fit ce qu'il pût pour les racommoder, & l'Abhé de Montaigu aussi; mais, ils n'y réüssirent pas. Ces deux Roiales Personnes étoient fâchées, & ne pouvoient ni l'un ni l'autre, se résoudre de parler ensemble. Un de ces jours, que leur chagrin étoit dans sa plus grande force, le Roi étant avec la Reine sa Mere dans le Cabinet de fon Appartement, Monsieur & Mademoiselle, sortirent avec intention, en les laissant seuls, de les forcer de se racommoder; mais le Roi, après y être demeuré assez long-tems, tourné contre une Fenêtre, fit une grande Révérence à la Reine sa Mere & fortit sans lui rien dire. Je n'etois : pas alors à Fontainebleau : je fçai néanmoins, comme si j'y avois été presente, qu'elle en fut sensiblement tou-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche: 325 touchée, & qu'elle dit en suite à 1664. Monfieur avec le cœur plein de douleur, & parlant du Roi, Vous voyez comme il me traite. Elle passa dans sa petite Chambre, apuiée sur lui, allant par dessus la Terrasse, afin d'éviter les yeux de ceux qui rempliffoient son grand Cabinet. Là, elle pleura beaucoup avec ce Prince, & dit à une autre Personne qui se trouwa auprès d'elle, de qui je le sçus \* Cette quelque tems après \*, Pensez-vous, Personque nous aions parlé ensemble, le Roi & ne étois que vous avois parte enjernoire, le terro ne evois moi dans le Cabinet? Je vous affire la ne que non, & que nous en sommes sortis lina Es de la même maniere que nous y étions bagnole-entrez. Ce soir même, elle resusa d'aller fouper avec sa Famille, parce qu'en effet elle se trouvoit mal. Le Roi, venant chez elle à l'heure du Repas, car ils parloient ensemble en public, rencontra la Reine qui s'en alloit à son Appartement. Il lui demanda tout surpris d'où venoit qu'elle s'en retournoit avant que d'avoir foupé ? Elle lui répondit, que la Reine sa Mere lui avoit dit de le faire, parce qu'elle ne vouloit point manger. Le Roi pâlit à ce Discours, 0 6

326 Memoires pour servir

1664. & demeura tout interdit. Il fuivit la Reine, qui alla foaper chez elle & jil y demeura fans vouloir s'affeoir à table, appuié fur le derriere de la Chaize de la Reine. Il fit bonne mine en préfence des Spectateurs; mais, fon cœur fort estimable en cela fouffroit de la peine, & lui faifoit fentir, qu'il étoit coupable envers cette digne Mere, qui l'avoit toujours tant aimé, & qu'il avoit jufques là toujours tant honorée.

Le lendemain matin, la Señora Molina étant entrée dans l'Oratoire de la Reine-Mere, elle fut surprise de la trouver tout en larmes. Molina voulut fortir, craignant de l'avoir importunée, par la liberté qu'elle avoit prise, en ouvrant sa porte; ce que gueres de gens n'auroient ôlé faire dans les heures de ses Prieres: mais, cette Princesse la rappella, & fans lui vouloir rien cacher de l'état où elle étoit lui fit signe de se mettre à terre auprès d'elle. Elle le fit; &, après lui avoir demandé en Espagnol ce qu'elle avoit, la Reine - Mere la regardant fixement, avec des yeux remplis de douleur & de

' à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 327 de larmes, lui répondit seulement 1664. ces paroles , Ah ! Molina ; estos bijos \*; & après avoir un peu déchar- \* Ab! gé son cœur avec elle la renvoia. Molina; Cette vertueuse Princesse, cherchant sans! les plus solides consolations qu'une Ame Chrétienne puisse trouver, avoit fait ce même jour ses dévotions, & fon Confesseur lui avoit ordonné de parler au Roi la prémiere, & de ne plus écouter, ni son dépir, ni sa douleur. Elle s'étoit résolue aussi tôt de le faire, trouvant juste de sacrifier tous ses sentimens à Dieu. Elle ne pensa donc plus qu'à parler au Roi; mais, elle me fit l'honneur de me dire peu de tems après, que ce ne fut pas sans peine, & que les humiliations qu'elle eut peur d'y rencon-trer la firent souffrir quelques angois-(es.

Le Roi, de son côté, par son bon naturel, mal satisfait de lui même, alla la trouver avec une intention sincere de se raccommoder avec elle; mais, l'envie que la Reine sa Mere avoit d'obéir à Dieu, sit que voiant entrer ce Prince dans sa chambre elle se hata vitement de parler à lui la 1664. prémiere. Elle m'a fait l'honneur de me dire aussi, en me faisant part de toutes ces choses, qu'elle avoit été très satisfaite du Roi, & que Dieu avoit pleinement récompensé le sacrifice qu'elle avoit eu intention de lui faire. Ce Prince lui parla d'une maniere obligeante & foumise, il lui demanda pardon à genoux: il pleurade douleur avec elle d'avoir manqué contre elle, & lui fit paroitre dessentimens si tendres & si respectueux, qu'elle eut alors fujet de benir Dieu, de lui avoir donné estos Hijos \* , qui Enfante la faisoient quelquesois souffrir , parceque nul n'est parfait; mais, qui lui donnoient plus souvent encore beaucoup de sujets de joie & de consolation. Le Roi lui avoua qu'il n'avoit point dormi toute la nuit, par l'inquiétude qu'il avoit eue de voir qu'il lui avoit déplu; &, comme elle avoit fait connoitre à le Tellier, les fouhaits qu'elle avoit fouvent de se retirer au Val-de-Grace. & qu'il en avoit averti le Roi, cet illustre Fils la pria instament de n'y plus penser, & la pressa de lui don-

ner sa parole qu'elle ne le quitteroit

point.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 329 point. Ces deux Roiales Personnes, 1664. se communiquant ainsi l'un à l'autre leur ressentiment & leur repentir, demeurérent plus contens, & satisfaits de leur mutuelle Amitié, que s'ils n'avoient point eu de peur de la bleffer; &, dans ce raccommodement, ils en connurent mieux la grandeur. Le Roi sit part de sa joie à le Tellier, & lui dit, à ce que ce Ministre me conta lui même quand je le vis, que si la Reine sa Mere n'eut point commencé à lui parler la prémiere, il étoit allé la trouver avec intention d'en faire toutes les avances; lui avoüant qu'il avoit senti, qu'il n'auroit pas pû vivre content fans elle, & que l'Amitié qu'il avoit pour la Rei-ne fa Mere l'auroit obligé de faire toutes choses pour se remettre bien avec elle.

Après cette heureuse Paix, la Reine-Mere, non seulement Mere par tendresse, mais Mere véritablement Chrétienne, reprenant aussi-tôt ses sentimens de vertu & de sagesse, ne manqua pas de parler au Roi de l'état où il étoit. Elle lui dit, Qu'il étoit trop enivré de sa propre Grandeur, avil

# d l'Histoire d'Anne d'Autriche. 331 poser. Cette auguste Mere lui dit, 1664.

Que c'étoit quelque chose de connoitre qu'il avoit tort; que par là il pouvoit voir que Dieu ne l'avoit pas tout-à-fait abandonné, mais qu'il prît garde à ne le pas irriter entiérement; & qu'elle le prioit du moins de lui demander la grace des bons desirs, & celle de mieux faire. Comme le Roi venoit de chasser le Duc & la Duchesse de Navailles, cette Princesse lui dit, qu'elle avoit résolu de ne lui plus parler de leur Difgrace, voiant combien toutes ses Prieres leur avoient été inutiles; mais, que pour le seul intérêt de sa gloire, elle vouloit encore lui dire, qu'il faloit qu'il confidérât qu'il les chaffoit parce qu'ils avoient de la Vertu. Il lui répondit, Qu'il ne pouvoit non plus se vaincre sur cela, que sur le reste, & qu'il vouloit se vanger du Mari, & de la Femme; Que la Comtesse de Flex, & moi , étions encore de ces Personnes qu'il avoit eu assez envie de chasser; & qu'il l'avoit pensé faire vingt fois pendant sa maladie. La Reine-Mere fut éronnée de ce que le Roi lui dit sur la Comtesse de Flex & sur moi. Elle fit ce qu'elle put pour lui justifier l'In1664. l'Innocence de sa Dame d'Honneur & fes bonnes intentions. Elle le devoit à l'estime qu'elle avoit pour elle, & au rang qu'elle tenoit auprès d'elle. Le péril étoit alors passé : il ne revint plus; & je doute même que cette Dame l'ait scu. Le Roi lui a-voua aussi, que Me. de Brancas lui avoit dit de certaines choses contre elle, qui auroient pû les brouiller davantage ensemble; mais, il lui fit connoitre en même tems, que selon les sentimens de son cœur, cela au-roit été difficile. Après ces Eclaircissemens, la Reine - Mere demeura aussi affligée de l'état où étoit l'Esprit du Roi, qu'elle étoit contente de son Cœur, & de sa sincérité; ce qui l'obligea de redoubler ses prieres, & de faire beaucoup prier pour lui. Les choses que je viens de dire

peuvent faire voir que le Roi avoit en lui de grandes contrariétez, que ses vertus étoient mêlées de ce qui leur étoit opposé; & que portant en lui le caractere commun de la Fragilité humaine, il n'étoit pas toujours fage, ni toujours juste; mais, je ne puis m'empêcher de dire aussi

qu'à

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 333 qu'à mon sens, il y avoit beaucoup de 1664. raison à connoitre qu'il n'en avoit point, qu'il y avoit de la force dans l'aveu qu'il faisoit de ses foiblesses, & beaucoup d'humilité Chrétienne à s'accuser de ses propres injustices. Il ne faut pas prétendre que les Hommes, pour être dignes d'une haute estime, & pour être mis au rang de Héros, soient exempts de défauts. Il ne s'en trouve point de tels, & Dieu seul est Les Célars, les Augustes, les Constantins, & les Théodoses, ont tous commis des Crimes, & leurs Passions ont triomphé de leur Raison, & de leur Equité. La différence qu'il y a d'eux à ceux dont la mémoire est deshonnorée, c'est que leurs Vertus ont surpassé leurs Vices, qu'ils les ont connus, & qu'ils en ont eu du moins de la honte; que par leurs sentimens ils ont démêlé le bien & le mal, & qu'ils ont estimé l'un, & condamné l'autre. Ceux d'entre ces grands hommes, qui ont été Chrétiens, ont plus fait, ils ont fait pénitence du mal qu'ils ont vu en cux. Il faut souhaiter que le Roi suive leur éxemple en cela, comme il leur ressemble dans les

21.7

gran-

334 Memoires pour servir

1664. grandes choses qui les ont fait admirrer.

La Reine-Mere, voiant les mauvailes dispositions où étoit le Roi à mon égard, eut la benté de s'en inquiéter; &, jugeant que dans le tems que mes Amis étoient chassés, il ne faisoit pas bon pour moi à la Cour, elle me fit la grace de me mander de n'y pas aller; li bien que je demeurai à Paris, attendant ses ordres, & que les choses sussent adoucies. Quand ensuite j'eus l'honneur de la voir à Vincennes, où la Cour vint passer quelque tems, elle me conta toutes ces particularitez que je viens d'écrire , que peu de personnes ont sques; & la Molina m'aprit les larmes, qu'elle lui avoit vû répandre dans son Oratoire.

La conversation du Roi & de la Reine-Mere, & leur Racommode-ment, n'avoit pas été avantageux à la Conntesse de Brancas. Son Mari étosit un Homme, qui naturellement avoit beaucoup d'Esprit. Après avoir étó libertin & desordonné, il paroissoit converti & dévot. Je croi du moins qu'il le vouloit être, mais qu'il nel'és toit ou le convertine de le

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 335 toit pas toujours, & qu'avec de bon- 1664? nes intentions il n'avoit pas une con-Il étoit d'un tempéduite égale. ramment emporté, ses Passions avoient trop de pouvoir sur lui, & il y resistoit rarement. Je sçai qu'il s'en repentoit, & que les severes chatimens qu'il se donnoit à lui même égaloient par leur excès celui de ses foiblesses. Il est à croire que devant Dieu elles étoient moindres que sa pénitence. Il voit nos miseres, & les pardonne; mais, devant les hommes, il étoit trop apre après la Faveur, & souvent injuste dans ses jugemens, par ce qu'il les faisoit sans éxaminer la vérité des choses qu'il vouloit croire. Ce que le Roi avoit dit à la Reine sa Mere de la Comtesse de Brancas n'avoit pas plu à cette Princesse: elle s'en souvenoit. Il arriva, donc. qu'un matin, allant à la Messe appuiée sur Brancas son Chevalier d'Honneur, elle le quitta pour aller dire à sa Femme, qu'elle vit à genoux dans un coin de la Chapelle, Qu'elle lui ordonnoit de ne jamais parler d'elle avec le Roi, o de ne la mêler jamais dans ses dis-

cours. D'abord le Comte de Brancas

crut

1664. crut que la Reine-Mere avoit été parler à sa Femme, pour lui faire une faveur, & dans cette pensée il voulut lui en rendre grace; mais, la Reine-Mere lui dit froidement, Ne m'en remerciez pas, Brancas: c'est que je deffendois à voire Femme, de nommer mon nom au Roi. Il fut surpris de cette Déclaration. Le Mari & la Femme parurent affligés: ils criérent contre les mauvais offices qu'ils disoient qu'on leur avoit rendus; & se plaignirent de la Comtesse de Flex, disant qu'elle avoit blamé Me. de Brancas, devant la Reine - Mere, des complaisances qu'elle avoit eues pour le Roi. Dans le vrai, je croi qu'ils ne pouvoient avec justice se plaindre de personne, & que leur maniere d'agir les avoit décreditez; car, voulant aquerir les bonnes graces du Roi par des voies que lui même n'estimoit pas, & conserver celles de la Reine-Mere avec fon estime, il leur avoit falu faire & dire des choses si opposées les unes aux autres, que cela seul les avoit fait tomber dans de facheux embarras, dont les sources & les effets ne pouvoient tarir facilement.

## à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 337

ment. Pendant qu'ils pestoient con- 1664. tre leurs Ennemis imaginaires, ils faisoient valoir au Roi ce qu'ils souffroient pour lui, & travailloient à le rendre leur Deffenseur. l'estimerois leur habileté, s'ils avoient eu autant d'application à ne point détruire les autres, qu'ils en avoient à rétablir leurs Affaires. Elles se trouvoient en mauvais état par la Disgrace de Fouquet, & le besoin qu'ils avoient de la faveur excuse leur conduite, mais ne peut justifier leurs fausles Accusations faites trop légérement, ni ce que Me. de Brancas avoit dit au Roi, en perdant le respect qu'elle devoit à la Reine-Mere. Il leur plut enfin d'en user ainsi, & peut être qu'enivrez de leurs visions, ils étoient persuadez que ce qu'ils disoient étoit véritable. Le dégout que la Reine-Mere avoit contre eux s'augmenta par leur plaintes, qui en effet n'étoient pas justes. Princesse, par un motif d'estime pour le Comte de Brancas, lui avoit voulu donner des Avis sur sa Famille, qu'il avoit mal reçus, & de la procédoit tout le reste : mais, la Reine - Mere étoit accoutumée à pardonner, elle cn

, s. . . .

1664 en avoit fait une habitude estimable dans des occasions plus fortes & plus grandes, que celle dont je parle; &, voulant donner au tempérament du Comte & de la Comtesse de Brancas ce qui avoit pû lui déplaire, elle l'oublia en faveur de leurs intentions, qu'elle ne crut pas mauvaises, & ne laissa pas de les traiter favorablement. Ce n'est pas que je ne sois persuadée, que ce qu'elle eut à sacrifier à Dieu en cette occasion lui couta beaucoup; parce que tout ce qui regardoit le Roi la touchoit vivement, non point par fa qualité de Roi, mais par la tendresse qu'elle avoir pour lui.

Pendant le sejour de la Cour à Fontainebleau, Me. accoucha d'un Fils, dont la Reine-Mere temoigna une grande joie, & le Roi parut en ressentia autant, que si ce present du Ciel lui avoit été donné à lui même. Il su appellé le Duc de Valois, pour ressusciter en lui cette illustre Branche qui a donné tant de grands Rois à la France.

Ensuitte de toutes ces choses, la Cour revint à Vincennes, ou j'eus l'honneur de revoir la Reine; après

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 339 une longue Conversation avec elle je 1664. trouvai qu'il étoit nécessaire de parler au Roi. Je le fis, & je le supliai de croire, que comme j'étois fidelle à

mes Amis, je l'étois davantage à mon Maitre; & qu'il étoit impossible, selon mes sentimens, que je pusse manquer à ce premier devoir. me fit bon visage, & me fit l'honneur de me répondre assez obligeament ; c'est à dire à son ordinaire, peu de sillabes, mais qui ne laisserent pas de me redonner de la vie, & des forces; pour soufrir les chagrins fréquens,

d'un si méchant Païs, que l'on hait souvent par Raison, mais que l'on aime toujours naturellement.

Sur la fin de Septembre, Monfieur & Madame allerent à Villers-Coterêts. La Reine-Mere par complaifance y alla aussi, & y fut deux jours. A son retour, le Roi y fit un Voiage, & laissa la Reine à Vincennes, qui étant grosse ne pouvoit aller avec lui. Cette Princesse, se voiant privée de cette satisfaction, auroit du moins souhairé, qu'il eut voulu y aller en compagnie moins agréable, que celle de Mile. de la Valliere, qu'il avoit choisie pour

Tome V.

340 Memoires pour servir

1664. l'y mener. Elle en pleura sensiblement, & le Roi qui la trouva toute en larmes dans son Oratoire, la veille de son départ, adougit ses peines, en lui témoignant d'y prendre part : & pour la guérit des maux présens, que la Jalousie lui faisoit souffrit, il lui fit espérer qu'à l'avenir, il quiteroit la qualité de Galant pour prendre à trente ans celle de bon Mari. Reine-Mere prit le soin de guérir le reste de sa tristesse, & tout se passa à l'ordinaire, c'est-à-dire, que ses douleurs finirent par le retour du Roi. dont la présence la guérissoit de tous fes maux.

Le quatrieme Octobre, la Reine-Mere étant venue de Vincennes à Paris visiter les petites Carmelites, se trouva mal en ce lieu. Elle eut mal au cœur, & une maniere de soiblesse. De la, elle alla coucher au Val de-Gracc, où elle eut une mauvaise nuit. Le Roi ce même jour aiant seu que la Reine sa Mere s'étoit trouvée mal, & qu'elle n'avoit pêt revenir coucher à Vincennes, pattit à huit heures du soir, & courut au galop lui faire une visite, montrant par son empressement

&

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 341

& son inquiétude, que son Amitié 1664. pour elle avoit de fortes racines dans son cœur. La Reine - Mere en fur touchée, & lui en témoigna sa reconnoissance, par les louanges qu'elle lui en donna. A fon retour à Vincennes, un jour qu'elle gardoit la chambre, il lui amena Mile. de la Valliere. Il n'eut point de peur que la Reine l'a vit, par ce qu'elle se trouvoit mal aussi; mais , quand elle sçut que cette Fille étoit chez la Reine fa Mere, & qu'elle jouoit avec le Roi, Monsieur , & Madame , dans sa Chambre; elle en fut excessivement affligée: & comme alors je me trouvai par hazard auprès d'elle, elle me commanda d'en aller parler à la Reine sa Mere. Je trouvai cette grande Princesse enfermée dans son Oratoire, apparament fort incommodée de ce que le Roi avoit fait. Auffi-tôt qu'elle me vit, elle rougit, & ne voiant que trop dans ses yeux, nu'elle devinoit mon Ambassade, je ne lui en dis rien. Je refermai la porte du lieu où elle étoit enfermée; & mon filence respectueux lui sit bien mieux entendre, que je ne l'aurois pû faire

1664, faire tout ce que je craignois de lui dire. La part qu'elle avoit eue à cette petite Avanture, aiant été en elle une complaisance forcée, ces Réfléxions la firent beaucoup souffrir; si bien que le lendemain elle en parla elle même à la Reine sa Fille; & je sçai qu'elles demeurérent satisfaites l'une de l'autre. Pour moi, je m'en revins coucher à Paris, sans retourner chez la Reine; car, ne pouvant alors lui donner de consolation par mes services, je me confiai en la prudence de la Reine sa Mere, que je connoissois trop parfaitement, pour douter qu'elle put oublier de s'y emploier toute entiere.

Je ne puis en cet endroit m'empêcher de dire une chose, qui peut faire voir combien les gens de la Cour pour l'ordinaire ont le cœur & l'esprit gâté & rempli des méchantes Maximes du Monde. Dans ce même moment que la Reine m'avoit commandé d'aller parler à la Reine sa Mere, je rencontrai Me. de Montausier, qui étoit ravie de ce dont la Reine étoit au desespoir. Elle me dit avec une grande exclamation de joie, Voiez vous,

Mas

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 343 Madame? La Reine-Mere a fait une 1664. Altion admirable, a'avoir voulu voir la Valliere. Voilà le sour d'une très habile Fenme, & d'une bonne Politique. Mais, ajouta cette Dame, elle est si foible, que nous ne pouvons pas espérer qu'elle soutienne cette Action comme elle le devroit. Véritablement, je fus étonnée de voir dans la Comédie de ce Monde combien la différence des sentimens fait jouer de différens personnages; &, ne voulant pas lui répondre, je la quittai, courant comme une personne qui aiant une affaire ne pouvoit pas l'écouter. Le Duc de Montaufier, qui étoit en réputation d'homme d'honneur, me donna quasi en même temps, mais sur un autre fujet, une pareille peine; car, en parlant du chagrin que la Reine - Mere avoit eu contre la Comtesse de Brancas, il me dit ces mêmes mots: Ha! vraiment, la Reine Mere est bien plaisante, d'avoir trouvé mauvais, que Me. de Brancas ait eu de la Complaisance pour le Rois en tenant compagnie à Mile. de la Valliere. Si elle étoit habile & sage, elle devroit être bien aise, que le Roi fût : P 3.

Mémoires pour servir 344 · 6 64. amoureux de Mile. de Brancas; car, étant Fille d'un Homme qui est à elle, & son premier Domestique, lui, sa Femme, & sa Fille, lui rendroient de bons Offices auprès du Rei. Nous devons tout à Dieu, & rien ne doit être dans notre cœur & dans notre volonté au dessus de lui. Il nous commande d'obéir au Roi; mais, nous ne lui devons cette obéissance, que dans tout ce qui n'est point contre la Loi Divine. Sur ce Principe, je laisse aux Casuistes à décider de la qualité des sentimens de Mr. & de Me. de Montausier. Ils avoient voulu que leur Fille montrât l'éxemple aux autres de fuivre Mlle. de la Valiere ; &, comme ils avoient demandé permission à la Reine, qui la seur avoit refusée; l'excès du dépit qu'ils en avoient leur faisoit dire avec hipocrisie, & dans le dessein de couvrir la lacheté de leurs discours, que la Reine-Mere, par une opiniatreté in-

digne d'une Mere Chrétienne, avoit contribué au Péché du Roi son Fils, au lieu de travailler à l'en tirer; com-

me elle le faisoit souvent, par ses sages conseils. Ils auroient voulu, au

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 345 contraire, qu'elle y eur pris une part, 1664. qui l'auroit rendue indique des miléricordes Divines, & indigne même de l'estime du Roi son Fils; car ce Prince avoit trop de d'scernement, pour croire qu'il eut pû voir sans mépris ce qui de soi auroit été si méprisable. Je répondis à Mr. Montausier, qu'il me sembloit avoir remarqué dans l'Histoire; que Catherine de Médicis étoit deshonnorée pour avoir eu de pareilles Complaisances pour les Rois ses Enfans; & que je serois fachée, pour l'intérêt que je prenois à la Gloire d'Anne d'Autriche, qu'elle file capa. ble d'en faire autant. Je suis même perfuadée contine d'une Vérité indubitable, que le Comte de Brancas; malgré les emportemens, avoit trop de Conscience & d'Honneur, pout défirer d'entrer dans de telles Avantures; Mlle. de Bfancas non plus; qui étoit aussi sage, qu'elle étoir belle, & que la Reine-Mere aimoit, pour sa singuliere modestie : je suis obligée de dire, qué les Conseils, que cette Princesse avoit donnez à fon Pere ne la regardolent pas a ils avoient été destinez seulement à la correct

P 4

tion

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 347 ta Machine diner aux petites Carmeli-1664. tes ses favorites; & elle leur sit part

de ses chagrins. La Reine-Mere alla droit à Verfailles, & au retour de ce petit Voiage, elle passa par Challiot où j'étois \*. \* Dans Elle nous fit l'honneur de nous faire le Coupart à la Mere de la Fayette, Supe-vent de rieure de ce Couvent, à ma Sœur, & Ste. Marie à moi, des peines qu'elle y avoit eues, de par l'humeur chagrine & jalouse de Challa Reine, qui n'avoit pas autant d'ex-lion perience des choses du monde, & de force d'esprit pour s'y soutenir, qu'elle lui en auroit souhaité. Par les sentimens que nous lui vimes, nous connumes clairement, que tous les événemens de la Cour, bons, ou mauvais, contribuoient également à sa persection; ce qui lui donnoit un grand desir de ne plus rien desirer que Dieu: mais, il lui falloit beaucoup souffrir, avant que de posséder ce. bonheur, non seulement en sa perfonne, mais encore en celle de la Reine même, qui tomba dangereusement malade le quatrieme de Novembre. Son mal commença par une fievre tierce, qui fut accompagnée de PS

## 348 Mémoires pour servir

1664. facheux accidens. Elle eut de grandes douleurs aux jambés; & ses douleurs, qui furent violentes, furent suivies de son Accouchement, qui fut à huit mois, d'une Princesse qui vecur peu de jours.

Le lendemain, elle eut des convulfions qui firent craindre qu'elle ne mourût. Le Roi, suivant la loi de ces contrariétez étonnantes qui se trouvent en hui, comme en plusieurs autres hommes, montra en cette occation, selon qu'il avoit accoutumé de le faire, des sentimens fort tendres pour la Reine. Il pleura, & dans sa douleur, outre les marques qu'il lui donna de son Amitié, il en sit voir de sa Foi. Il envoia distribuer quantité d'argent aux Pauvres, & aux Prisons, pour délivrer les Prisonniers : il fit des vœux pour la vie de cette Princesse qu'il estimoit par sa Vertu, & qu'il. ne pouvoit hair, vu la beauté, & la tendrelle craintive, respectueuse, & foumise, qu'elle avoit pour lui. Il dit au Maréchal de Villeroi, dans le tems qu'elle fut en travail, qu'encor que ce fût pour lui un grand malheur de perdre un Enfant, il s'en console, . roit,

à l'Histoire d'Anne d'Antriche. 349 roit, pourvu que Dieu lui fit la grace 1664. de lui conserver la Reine, & que son Enfant put être baptife.

La Reine-Mere fut sensiblement touchée du péril où elle vit la Reine. Elle la fit résoudre, malgré sa tendresse, & la peine qu'une jeune Personne fent d'ordinaire à la mort, à recevoir le Saint Viatique. Elle lui apprit qu'elle étoit en danger , & dir ensuite à ceux qui s'étonnoient de la force, qu'elle, avoit eue à Jui annoncer cette trifte Nouvelle, Qu'elle aimoit la Reine; mais, qu'elle souhaitoit plus ardemment, de la voir vivre dans les Ciel, que sur la Terre. Le Roi ac-, compagné de toute la Cour, alla au, devant du saint Sacrement, & la Reine-Mere demeura dans la Chambre de la Reine, qui, après avoir communié, dit qu'elle étoit bien consolée d'avoir recu Notre Seigneur., & qu'elle ne regrettoit la vie, qu'a cause du Roi, y d'està Muger, \* montrant du doit \* Et de la Reine-Mere. Mais enfin Dieu la cette redonna à la France, au Roi, & à la Femme. Reine sa Mere. Elle guerit le dixhuitieme de Novembre, aptès avoir pris de l'émétique

### Memoires pour servir

1664. La Reine-Mere, depuis quelque rems, & particulierement dans cette Maladie de la Reine, sentit de considérables douleurs à son sein. Comme elle avoit trop négligé ce mal, elle fut surptise de voir qu'en peu de tems il empira notablement; &, par la jauneur de son visage, on vit que la tristelle, qu'elle avoit eue du peril où elle avoit vu la Reine, lui avoit été nuisible. Elle avoit consulté les Médecins sur le commencement de cet étrange mal, & ils y mettoient alors de la cigue, qui ne lui fit poir t de bien. Elle avoit eu le dessein, à ce qu'elle me fit l'honneur de me dire, de se mettre entre les mains de Vallot, prémier Médecin du Roi, qui pour être versé dans la connoissance des Simples & de la Chimie, paroifsoit devoir connoitre des remedes spécifiques pour cette maladie; mais, il montra tant de foiblesse à soutenir ses Avis contre ceux qui lui étoient opposez, qu'elle en fut dégoutée. Seguin , qui étoit son prémier Médecin, étoit un Homme sçavant à la mode de la Faculté de Paris, qui est de seigner toujours, & de ne se servir point

## à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 351

point des autres remedes. Il n'avoit 1664. gueres d'expérience; car, il étoit venu ieune au Service de la Reine. Pour surcroit de malheur, il étoit passionné, & n'estimoit le conseil de personne; & fans connoissance d'aucuns remedes particuliers pour le mal de la Reine-Mere, il s'opposoit seulement à tout ce que l'on proposoit pour elle: si bien que dans ces commencemens elle demeura indécise, & pendant cette suspension fon mal devint si grand, qu'il falut aussi tôt y apporter les remedes extrêmes. Cette Princesse, ne trouvant du secours en personne, sue contrainte de s'abandonner aux passions des Hommes, qui la tourmene térent plus que son propre mal. Ses Serviteurs avoient aussi chacun leur opinion particuliere, sur la conduite qu'elle devoit tenir : les uns étoient pour Vallot, les autres lui étoient contraires; &, pour être trop grande & trop aimée, elle se vit sans pouvoir recevoir de consolation ni de remede d'aucun de ceux qui auroient du lui en donner. Je la vis souvent dans ces tems-là aux pieds de Dieu connoitre avec quelque peine tout ce qui lui

1664. manquoit; mais, aiant toujours eu une grande confiance en sa Divine Providence, elle disoit ce qu'elle avoit dit souvent en d'autres occasions, Dieu m'affistera, & s'il permet que je sois affligée de ce terrible mal, qui semble me menacer, ce que je souffrirai sera sans doute pour mon salut: & j'espere, disoit elle, qu'il me donnera les forces dont j'aurai besoin, pour l'endurer avec patience. Elle ajoutoit à ces paroles, qu'aiant vu des Cancers à des Religieuses \*, qui en étoient, mortes toutes pourries, elle avoit tou. Reli- . du Val de Gra-die si effroiable à sa seule imagination; mais, que si Dieu permettoit qu'elle en fût attaquée, il falloit avoir patience, qu'il étoit le Maitre, & qu'il étoit juste de le benit en tous tems. Elle continuoit de mettre alors sur son fein de cette cigue qui paroissoit l'empirer beaucourp. Je le dis à Vallot. Il me répondit froidement, que, s'il avoit été seul, voiant combien ce remede lui étoit contraire, il y auroit, plus de quinze jours, qu'elle n'en mettroit plus. Je sus surprise de voir que de petits égards empêchosent cet

1. 2

er :11

hômme

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 353 homme de dire la Vérité, & de la 1664soutenir, en lui faisant hazarder la vie d'une si grande Princesse, & si utile au Monde. Je courus aussi tôt le dire à la Reine-Mete, qui, sans murmurer contre cette barbarie, me dit seulement, mais en rougissant,

Il faut avoir patience. Le quinzieme du mois de Décem. bre, la Reine-Mere donna des marques publiq ses de cette constance qui devant s'augmenter à la melure de fes, maux devoit austi la tendre un admirable modelle de patience, & de pieté. Ce fut à Noel au Val-de-Grace, que son mal se déclara tout d'un coup, très grand & incurable. Elle eut une mauvaile nuit; &, quand le lendemain les Médecins la pensérent, ils trouvérent son sein en tel état, qu'ils en furent étonnez. Elle connut leur surprise à leur visage, & toutes ses Femmes, qui le virent avec douleur, se mirent à pleurer : elle seule ne témoigna point être affligée, & ne fit aucune plainte; mais, aptès avoir laissé voir à l'émotion de son visage, qu'elle n'étoit pas insensible, elle les reprit, & les consola tout enfemble .

#### 354 Memoires pour servir

1664. femble, en leur faisant voir l'entiere foumission qu'elle avoit à la volonté de Dieu. Élle dit au Roi, qui la vint voir après son diné, & à Monsieur qui y étoit dès le matin, Qu'elle les prioit de ne se point trouller de cet Accident ; qu'elle étoit contente de mourir; que cela n'alloit qu'à quelques années de moins; & qu'elle s'estimoit heureuse; de ce que Dieu vouloit par cette voie lui faire faire pénitence de fes pechez. On fit aussi tot une Consultation des plus célébres Médecins, & Chirurgiens de Paris. Ils conclurent tous que c'étoit un Cancer, & que ce mal étoit sans remede. Le Roi, suivant en cela la prémiere inclination de la Reine sa Mere, fit arrêter qu'elle se serviroit de Vallot son prémier Médecin. Elle le trouva bon, quoi que ce qui paroissoit avoir si fort empiré son mal vint de ce qu'il y avoit mis depuis quelques jours. Puis, voiant que ces remedes ne la foulageoient pas, elle se laisla aller au Conseil de plusieurs personnes, qui lui parlerent d'un pauvre Prêtre de Village nommé Gendron, qui pensoit les Pauvres, & qui avoit aquis de la

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 355 réputation à ce charitable exercice. 1664

Elle le vit au Val-de-Grace; & Seguin son Médecin, qui voioit que Vallot jusqu'alors n'avoit pas réussi à la traiter, lui conseilla de se mettre entre les mains de cet Homme. La Reine - Mere suivit son avis, même avec quelque espoir de guérison, ou de longue vie; car, cet Homme lui promit qu'il endurciroit fon sein comme une pierre, & qu'en suite elle vivroit aussi long tems, que si elle n'avoit point eu de Cancer. Mais, Gendron ne parloit pas de bonne foi; car, outre que son remede étoit nouveau, & qu'il ne l'avoit pas assez expérimenté pour en répondre, une Demoiselle que nous connumes bien-tôt après, à qui il l'avoit donné, s'en trouvoit fort mal, & fon feln s'étoit ouvert. Ce remede étoit chaud, & par conséquent il étoit violent. La Reine Mere en sentit de grandes douleurs'; mais alors elle commença de former en elle même une forte résolution de s'accoutumer à la fouffrance. Le jour, elle s'habilloit à son ordinaire, & se divertissoit le mieux qu'il lui étoit possible. Ses nuits étoient mau-.vailes:

1664. vailes : celles qui conchoient dans sa chambre disoient, qu'elle ne dormoit guere; & tous les maux qu'elle a cus le font fait connoitre plutôt par leur propre grandeur que par ses plaintes. Elle passa quelque teins de cette maniere, non seulement sans dire ce qu'elle sentoit, mais sans montrer nul chagrin de son mal : l'espoir, qu'elle eut jusques là de pouvoir trouver quelque soulagement dans la Science des hommes, rendroit sa constance moins admirable, si nous n'avions vu. cette vertu subsister avec de cruelles douleurs, avec la certitude de l'augmentation de son mal; ou plutôt la certitude de la mort : c'est pourquoi ceux qui ont examiné les mouvemens de fon ame, dans tous les tems de cette effroiable maladie, les ont trouvez infiniment estimables.

La Reine-Mere me sit l'honneur de me dire alors, un jour que j'étois seule avec elle dans son Oratoire, qu'elle croioit mourir de ce mal, mais que ce ne seroit peut être pas si tôt. Elle passa de cette soit et tout l'Hiver, pendant lequel son mal sur fort grand. On le voioit dans ses yeux, & a son

à l'Histoire d'Aune d'Auriche. 357 visage; mais, comme il étoit supor- 1664s table, son esprit étoit soulagé par les promesses de Gendron, qui la flutérent de quelque prolongation de vie. Peu à peu néanmeins son Cancer empiroit, & commençoit à s'ouvrir, ce

qui donnoit de grandes inquiétudes à ceux qui s'intéressoient à sa vie.

En ce même tems, il y eut beaucoup d'autres personnes, qui se vantoient d'avoir de beaux secrets, & qui assuroient la Reine-Mere de la guérir, si elle vouloit se mettre entre leurs mains. Parmi ceux là, il y avoit un certain Lorrain, nommé Alliot, qui s'étoit adressé à moi, qui nous faisoit voir une Demoiselle presque guérie par lui. Elle avoit été pire que la Reine-Mere, & le bon temperamment de cette Princesse nous donnoit lieu d'esperer qu'elle réfisteroit à ses maux, & que les reme. des aidés par sa force naturelle en dementeroient les maitres; mais, malgré toutes leurs paroles, au lieu de trouver par leur Art, la santé & la vie, nous la voions courir à sa fin, par le chemin d'une terrible & dure pénitence. Les remedes des Hommes par l'ordre

Memoires pour servir

1664 l'ordre de Dieu furent inutiles à la guérison de son corps; mais, par les tourmens qu'ils lui firent souffrir, ils servirent à guérir les maladies de son ame. Il lui falloit devant Dieu remplir le vuide de ses vanitez passées. falloit que cette ame, que Dieu destinoit à la véritable gloire, fût purgée des sentimens de l'Orgueil humain, qui est quasi inséparable de la Grandeur & du Faste qui suit la Roiauté. Il falloit que la patesse & la négligen-ce, qu'elle avoit eue peut-être, de s'aquiter de ces grands devoirs, où sa Régence l'avoit engagée, trouvassent leurs remedes dans les chatimens que Dieu lui préparoit, & que par cette voie de Grace, si opposée à la Nature, elle pût être digne de ses miséricordes qui valent bauçoup mieux que la vie. La derniere imperfection apparente, que les Sages ont pu reremarquer en cette éminente Princelle. a été que portant la Mort dans son sein, par les commencemens de sa funeste maladie, elle soit demeurée jusques alors un peu trop attachée à l'amour de sa Personne : l'habitude y avoit beaucoup de part; & sa ferme-

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 359 té, qui l'empêchoit de craindre la 1664. mort, la rendant exemte d'inquietude, la faisoit agir de la même maniere, que si elle eut été en pleine santé; n'oubliant rien des soins qu'elle devoit à son salut. Elle en donnoit quelques-uns à sa proprété & à son ajustement; étant persuadée que sa qualité de Reine, qui l'exposoit au Public, l'y obligeoit. Elle n'en avoit néanmoins aucun qui pût choquer la bienséance; si bien, qu'au lieu de la blamer, on pourroit mettre au rang des vertus morales, cette intrépidité, qui la rendoit en tout tems égale à . elle même. Mais, comme je ne voudrois pas que le respect particulier, que je conserve pour sa mémoire, me pût faire juger de fes sentimens peutêtre trop avantageusement, & que ce que j'écris est un simple Récit de la Vérité, sans laquelle l'Histoire deviendroit une Fable ridicule; j'avoue, que parlant selon les preceptes de Saint Paul, il auroit été à souhaiter, pour l'édification du Public, que cette grande Reine, par un détachement plus précis de ces Bagatelles, ent plus fait voir en son extérieur, que Dien feul

1664. seul reignoit en elle. D'un autre côté, selon ce même Apôtre, toutes choses se tournent en bien à ceux qui aiment Dieu, & nous avons vû clairement, que le souvenir de cette soiblesse, qui alors étoit entiérement innocente, a produit en elle la sorce de vouloir souffrir: la connoissance sincere qu'elle a cue de son néant a fait son élévation; & le repentir, qu'elle a eu de l'estime qu'elle avoit fait, dans sa jeunesse, des beautez de son corps, a été.cause de la sainteté de sa Mort.

Printemps.

Pendant que la Reine-Mere souffroit, & que le Roi s'occcupoit à ses
Affaires & à ses Plaisirs, l'Insidélité
de ses Amis lui sit connoître l'Innocence de ceux qu'il avoit rejentez. S'il
n'étoit pas en état de s'en vouloir repentir, du moins il a du voir pat sa
Raison, que rien n'est plus incertain
que les jugemens des Hommes. Pour
eclaircir ce que je veux dire, il faut
retourner à l'Année 1662, où Madame aiant ensin laisse voir qu'elle
ne haissoit pas le Gomte de Guiche,
eut à souffrir ce que la Reine-Mere
& la Reine d'Angletterre sa Mere,

vou-

à l'Histoire d' Anne d'Autriche. 361 voulurent faire contre elle. Montalais, 1665. une de ses Filles d'Honneur, fut chassée, pour avoir été la Dépositaire de ses secrets; & le Roi, pour le repos de Monsieur, éxila tout de nouveau le Coupable, & l'envoia en Pologne. Monsieur, par des sentimens qui paroissoient incompatibles, aimoit toute la Famille de Grammont, & le même Comte de Guiche avoit été son Favori jusques à cet instant qu'il fut chassé en 1661. Malgré cette prémiere Avanture, Monfieur consentoit que la Princesse de Monaco, revenue de l'Exil où j'ai dit ailleurs que la Reine-Mere l'avoit envoiée, quoi que Sœur de celui qu'il ne pouvoit plus aimer, fut la Confidente déclarée de Madame. Il avoit fait, comme je l'ai encor écrit, Me. de Saint Chaumont, Sœur du Maréchal de Grammont, Gouvernante de ses Enfans; & le Chevalier de Grammont, leur Frere, étoit bien traité par lui. Milord Montaigu, pour plaire à Madame, & à toute la Famille de Grammont, qui dominoit dans cette Cour, quelque tems après l'éclat qui avoit été fait contre Madame

### 362 Memoires pour servir

1665. me, pressa la Reine-Mere, de confentir au retour de l'infortuné Comte de Guiche, qui, tout environné de la fausse gloire du Monde, s'estimoir sans doute-trop heuseux de sousser pour une si belle Cause.

La Reine-Mere, en cela fans doute trop facile à persuader, avoit consenti à ce retour, mais à condition que le Criminel ne se trouveroit jamais dans les lieux où seroit Madame. Le Comte de Guiche revint donc en France, &

\* C'ss alla trouver le Roi à Marsal \*, qui le à-dire reçut favorablement; & Monsseur le du Sirge reçut favorablement; & Monsseur le du Sirge traitta comme il devoit, c'està-dire Villa. avec quelque froideur. Le Comte

de Guiche à son retour montra vouloir observer les ordres qu'il avoit reçus, avec une grande éxactitude. Monsieur crut être obei; & la facilité qu'il eut à se le persuader venoit sans doute de la bonne opinion qu'il avoit eue de Madame, qui, d'abord que Montalais sut éloignée, par un aveu de tout le passé, qui n'étoit point criminel, & qui avoit paru sincere à Monsieur, avoit esfacé dans son cœur & dans son esprit une partie de ses soupçons. Il se consoloit de ses chaà l'Hissire d'Anne d'Autriche. 363 grins avec la Reine sa Mere, comme 1665 avec sa meilleure Amie, & agissoit souvent par ses Conseils. Cette Princesse, qui, condamnoit la conduite aparante de Madame, la croioit en effet pleine d'Innocence; &, voulant la coriger de ses sautes, elle travailloit de tout son pouvoir à leur bonheur commun; mais, elle ne put y rétissir.

Madame, à ce retour du Comte de Guiche, ne manqua pas de Confidens, pour avoir de ses Nouvelles; & cette Histoire eut de grandes sui-J'en ignore le détail, & je n'en sçai que quelques endroits. Ce qui parút au Public, fut que Vardes, qui avoit une Ambition déréglée, & qui naturellement étoit artificieux & vain, étant rempli d'un ardent desir d'être bien auprès du Roi, avoit conseillé à Me. la Comtesse de Soissons. qui étoit accusée de ne le pas hair, toutes les mauvaises voies dont elle s'étoit servie, pour conserver sa faveur , & dont j'ai parlé fur le chapitre de Mlle. de la Motte-Houdancour. Vardes avoit été Ami du Tome V. Comte 1665. Comte de Guiche, & par la Comtesse de Soissons il étoit entré dans la Confidence de Madame. L'Histoire d't qu'en l'absence de l'Exilé, & même depuis son retour, sous le nom d'Ami, il le voulut perdre auprès de cette jeune Princesse, & qu'aiant fait dessein de la tenir attachée à lui par la crainte des maux qu'il pourroit lui faire, il lui conseilla de retirer ses Lettres, & celles du Comte de Guiche, des mains de Montalais, qui les avoit, & qui malgré sa Disgrace svoit eu l'adresse de les sauver, & de les emporter avec elle. Je sçai avec certitude, que Madame, ne connoisfant point la malice de ce Conseil, y consentit; & qu'elle lui donna un Billet pour les demander à celle qui les avoit : que quand il s'en vit le possesseur, il eut la perfidie de les garder malgré Madame, qui fit tout ce qu'elle put pour l'obliger à les lui rendre; &, que cette Princesse, outrée de fa trahison, en voulut du mal, non seulement à lui, mais aussi à la Comtesse de Soissons, qu'elle soupçonna d'être de concert avec lui

pour

#### à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 165 pour lui faire cet outrage. On a dit 1665. que Vardes, aiant été infidelle à fa prémiere Amie, & à son Ami, avoit voulu joindre l'Amour à l'Ambition, & que ses Sentimens, & ses Artifices pour triompher du cœur de Madame, agissoient pour une même fin. Je n'en sçai rien : je n'ai pas eu de commerce avec lui ; & je ne puis faire une juste description de la duplicité de son Ame: mais, il est certain qu'un mélange de tant de Passions devoit produire beaucoup de mauvaises choses; &, c'est ce qui arriva en effet. Les Dames se brouillérent : le Comte de Guiche & Vardes devinrent Rivaux & Ennemis; &, cette division sit naitre la Jaloufie & la Haine entre ces quatre Personnes. La Comtesse de Soissons. qui prétendoit avoir sujet de se plaindre de Madame, la menaça de dire au Roi tout ce qu'elle difoit avoir été fait par elle & par le Comte de Guiche contre lui; mais Madame, traignant l'effet de ses menaces, fut comme forcée de la prévenir, & d'a-

36

cet aveu, il sprit que la Lettre écrite à la Reine sous le Nom de la Reine d'Espagne, & donnée à la Molina en 1662, étoit de l'invention de Vardes, & écrite de la main du Comte de Guiche avant son Exil; &, la Conversation, que la Comtesse de Soissons avoit eue avec la Reine dans le Couvent des Carmelites de la Rue du Bouloy, n'y fut pas oubliée. La Comtesse de Soissons, de son côté, pour se justifier au Roi, lui aprit aussi, que le Comte de Guiche, outre cette Lettre que Madame avoit avouce, en avoit écrit d'autres à Madame, où il le traitoit de fanfaron, parloit de lui d'une maniere qui ne lui pouvoit pas plaire, & failoit ce qu'il pouvoit pour obliger cette Princesse à conseiller au Roi d'Angleterre son Frere de ne point vendre Dunquerque au Roi.

Toutes ces choses furent amplement éclaircies par ce grand Prince. Il en voulut même des Déclarations par écrit, de la propre main du Comte de Guiche qui en dénia une partie, & avoua la Lettre écrite par

Var-

. à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 367

Vardes, & mise en Espagnol par lui, 1665. à dessein d'animer les Reines à hair la Valliere.

Lors que toutes ces Intrigues furent publiques, un jour que la Reine-Mere se trouvoit plus mal qu'à l'ordinaire, nous vimes le Roi faire une longue Conversation avec elle, puis prendre Madame, & s'enfermer avec elle par plusieurs reprises. La Comtesse de Soissons eut aussi de grandes Conférences avec lui : mais, elle ne voulut jamais lui avouer avoir eu aucune part à la Lettre écrite à la Reine en 1662; quoi que, felon toutes les apparences, ce devoit être elle qui avoit ramassé dans la Chambre de la Reine le dessus de la Lettre écrité de la main de la Reine d'Espagne, qui avoit servi d'envelope à ce Paquet. Je ne sçai pas qu'elles furent ses justifications & ses excufes; mais, voici ce qu'on en disoit. Elle avoit montré de sentir de la peine du Traité que le Roi avoit fait en l'année 1662 avec le Duc de Lorraine, par lequel ce Prince dépouillé lui cédoit après sa mort la ... Q 1 pro-

1665, proprieté des Duchez de Lorraine & de Bar, & lui donnoit Marsal de son vivant, a condition que tous les Princes de la Maison seroient appellez à la Succession de la Couronne, après la Maison de Bourbon. Il est donc à croire que cette Princesse, cachant ses Sentimens intérieurs, colora toutes ses Intrigues sur la douleur qu'elle avoit de voir le Comte de Soissons son Mari, si grand par fa Naissance, & par le Sang de France mêlé au sien, fût obligé de céder aux Princes de la Maison de Lorraine.

Le Roi demanda à la Reine, la vérité de la conversation que cette Princesse avoit eue avec elle, aux petites Carmelites. Elle ne lui en dit que les moindres choses: car, alors, la Comtesse de Soissons étant brouillée avec Madame qu'elle ne croioit pas fon Ame, elle commença à ne plus hair cette Princesse; &, par un sentiment de fidélité, elle ne voulut pas la perdre. Mais, la bonté de la Reine n'empêcha pas fa Difgrace. Vardes, qui depuis peu étoit déja éxilé, pour avoir dit dans le

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 369

le commencement de leur brouillerie 1665. & avant leur éclat, quelques paroles, contre le respect qu'il devoit à Madame, fut envoié en Prison dans la Citadelle de Montpellier; & le trentieme Mars 1665, lè Comte & la Comtesse de Soissons partirent de la Cour, avec un ordre secret de se re-

tirer à l'une de leurs Maisons.

Ce même jour trente Mars, Le 30 quelqu'un \* bien instruit de l'Affaire Mars. dont je viens de parler, me rencontrant chez la Reine-Mere, me dit Le tout bas, que personne à la Cour ne Tellier. gagnoit tant que moi à cette journée; & m'aprit, qu'encor que le Roi fût demeuré indécis sur les soubçons qu'il avoit eus de moi touchant la Lettre écrite contre lui, & donnée à la Molina, ce doute jusqu'alors, Pavoit déterminé à ne me vouloir pas de bien. J'étois fort incapable de manquer au respect & à la fidéli. té que je lui devois: mais, jen étois encore éloignée par mes propres sentimens; car, graces au Ciel, je n'entre que le moins que je puis dans les passions de mes Amis, & je ne serois nullement capable de ene laisser persuader Q 4

### 370 Memoires pour fervir

1665. der par eux sur ce qui me paroitroit contre la Raison ou mon Devoir. La Duchesse de Navailles, de plus, étoit aussi incapable de me prier de l'écrire, que moi de lui complaire; car, fouvent nous en avions parlé ensemble, & n'en connoissant point les Auteurs, elle nous avoit toujours paru une pauvre invention. Quand je sçus enfin de qui elle venoit, je m'en étonnai encore d'avantage, parce que le Comte de Guiche avoit beaucoup d'esprit, & Vardes aussi; mais, ils curent peut-être des raisons pour le faire, que je n'ai point sques, qu'ils démêleront eux mêmes, s'ils veulent quelque jour s'en justifier envers le Public.

Il faut achever la destinée du Comte de Guiche, le Héros de ce petit morceau d'Histoire. Il fut donc éxilé pour la troiseme sois, & s'en alla en Hollande sinir les Avantures du Roman. La Passion qu'il a eue pour Madame, lui avoit attiré de grands malheurs; mais, la vanité, dont il ne paroissoit que trop susceptible, lui en avoit sans doute ôté toute l'Amertume. Il evoit épouse la Fille du

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 371 du Duc de Sulli, petite Fille par fa 1669. Mere du Chaucelier de France\*, bien \* sefaire, sage, & riche; mais, jusqu'a- guier. lors elle avoit été mariée sans l'être, & fans avoir en lui un Mari, qui auroit pû trouver beaucoup de douceur avec elle, & profiter des grands Etablissemens de sa Maison qui le regardoient. Mais, il aima mieux une Disgrace éclatante, qu'une vie ordinaire avec l'abondance de toutes choses. Il est juste que le déréglement, de l'Esprit de l'homme porte en foi fon chatiment. L'Auteur de toutes ces Intrigues étant éloigné sans espérance de retour, Madame parut vouloir changer de Conduite: elle vêçut mieux avec la Reine sa Belle-Mere, & sembloit ne penser à se divertir, que pour partager avec le Roi les honnêtes Plaifirs de la Cour qui passent pour nécessaires, & à vouloir plaire à tous en général. Comme, elle avoit beaucoup d'agrément dans l'Esprit, & de la lumiere, & qu'elle parloit raisonnablement sur toutes choses, ceux qui avoient l'honneur de l'approcher crurent alors qu'il y avoit eu déjà des mo. QS mens.

1665. mens où par sa prope expérience elle avoit presque compris, que les charmes de la vie, qu'elle cherchoit avec tant d'empressement, ne sont pas capables de satissaire entiérement le cœur humain; mais, elle n'etoir pas encore en état de connoître tout-àfait cette vérité : elle ne la voioit que de si loin, & au travers de tant de nuages, qu'il étoit impossible qu'élle en pût être entierement touchée;

Le Printems ayant fait naitre en l'esprit du Roi le desir d'aller à Saint Germain, beaucoup de personnes conseillérent la Reine-Mere de n'y pas aller; mais, elle le voulut suivre, difant que si elle avoit à mourir, elle aimoit autant que ce fût en ce lieu là; qu'à Paris: & toute la Cour partit le vingtleme Avril. Le Roi proposa à la Reine sa Mère de faire ce Voiage par batteau; mais, elle voulut aller en Chaife, afin de paffer par Ste. Marie de Challot, pour, disort-elle, voir encore une fois ce pauvire Couvent. J'ôse dire que ma Sœur, Religieuse en cette Maison, eut beau. coup de part à cette Visite; car, elle l'estimoit : & la Mere de la Fa-

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 373

yette étant morte, il n'y avoit plus 1665. qu'elle pour qui elle est de la considération; mais, par cette même raifon j'en aurai toute ma vie un regret sensible, car il parut que l'agitation du chemin lui avoit fait beaucoup de mal. Elle y dina, & nous dit qu'elle sentoit plus de douleur à son sein, qu'à fon ordinaire; mais, elle n'en parut pas moins tranquile: au contraire, elle témoigna de la joie, de se revoir en ce lieu, qu'elle avoit toujours honoré de sa Roiale Protection. Au fortir de Challiot, elle fefervit de la même voie, pour aller coucher à Saint Clou, chez Monfieur, où elle crut se divertir, & y pouvoir jouir de la bonté de l'air: mais, sa nuit fut mauvaise, ses douleurs furent excessives & violentes; & de cette funeste nuit , elle entra dans les grandes fouffrances, dont elle n'a pû être guérie, que par la mort. Je m'en retournai de Chaillot coucher à Paris, & le lendomain Monsieur nous sit la faveur à Me. de Brienne & à moi, de nous envoier sa Berge à Paris, pour aller par eau 0 6 voir

1665. voir chez lui, la Reine sa Mere.
Nous y allames avec la joie de penfer que nous la trouverions peut-être
mieux, & que le plaisir de se voir
en ce lieu, qu'elle trouvoit beau, lui
auroit sait du bien; mais, nous sumes surprises, & fort affligées, de la
trouver si mal. Nous y passames
toute la journée, & Me. de Brienne
& moi sumes toujours auprès d'elle.
Elle sommeilla un peu, & nous connûmes en la voiant ce qu'elle soncfroit. Le lendemain elle se mit dans
cette même Berge de Monsieur, &
alla de cette sorte trouver le Roi à
St. Germain.

Le vingt-septieme Mai, un Jeudiau matin, la Reine-Mere eut un grand srisson, qu'elle sentit étant à la Mese. Elle n'en voulut rien dire, de peur de troubler une partie de Divertissement, où devoient aller la Reine & Madame, & n'en parla qu'après que ces Princesses surent parties: puis, elle avoita à ceux qui trouvérent qu'elle avoit mauvais vifage, qu'il étoit vrai qu'elle eroioit avoir la sievre, & qu'elle sentoit un grand.

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 375 grand froid. Elle se coucha, & ce 1665. frisson lui dura six heures. Il sur suivi d'une violente chaleur, & enfuite il parut une érésipelle, qui lui couvroit le bras & l'épaule du côté de son Cancer. A cette nouvelle, je fus à Saint Germain; car, je n'y demenrois pas alors actuellement. Je trouvai la Reine-Mere avec une fievre bien forte, & Vallot avoit dit ce même matin au Roi, qu'il la falloit faire confesser. En entrant dans sa Chambre, il me parut que ceux qui étoient auprès d'elle étoient fort affligés. Monsieur, me voiant, me fit l'honneur de me dire, aiant les veux pleins de larmes, ce que le prémier Médecin venoit de dire au Roi, & qu'on parloit de Testament, & de Mort. Je m'approchai du Lit de cette vertueuse Reine. Auffi - tet qu'elle me vit, elle me fit l'honneur de me parler, & me demanda à quelle heure j'étois partie de Paris, comment, & quand j'avois sçu son mal, & me parut dans la même affiette d'esprit où elle avoit accoutumé d'être , c'est-à-dire tranquille , ferme ,

Q7

1665. & sans nulle agitation qui pût marquer qu'elle eut aucun trouble dans l'ame. Dans ce même moment . l'Abbé de Montaigu s'approcha d'elle, pour lui parler de Confession & de Testament, ce que je lui vis recevoir sans rien perdre de ce repos dont je viens de parler. J'entendis qu'elle lui dit, Vous me faites plaisir : ce sont là les plus solides & les plus véritables marques de l'Amitié. Ensuite de cette Harangue, elle parla à Tubeuf, un de ses principaux Officiers: elle l'entretint de ses Affaires, mais d'une maniere si reposée, & dans une paix d'esprit si prosonde, qu'il est imposfible d'en pouvoir exprimer toute la beauté. Elle parla encore à d'autres de ses Officiers, puis conclut avec Tubeuf seul ce qu'elle vouloit faire. Elle lui proposa d'écrire un Mémoire de toutes ses volontez, & le rapellapar plusieurs fois pour lui dire les choses dont elle se souvenoit. Il y eut quelque difficulté sur ses Pierreries, qu'elle avoit témoigné, il y avoit long-tems, vouloir donner à Monsieur, pour Mademoiselle; aiant fou-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 377 fouvent dit qu'elle desiroit les donner 16652 à sa Petite-Fille, qui étoit pauvre, & que les Enfans du Roi auroient assez de bien, sans le sien. Le Roi montra qu'il n'en étoit pas content: il vouloit les grosses Perles de la Reine sa Mere, pour augmenter les-Pierreries de la Couronne; car, en effet, il n'y en avoit pas affez de fort belles, & il trouva à propos qu'elles demeurassent à la Tige Royale. La Reine, sans se soucier peutetre beaucoup des Diamans ni des Perles, par quelque espece de Jaloufie contre Monsieur & Madame, desira aussi d'en avoir sa part, & me commanda même d'en parler à la Reine fa Mere; mais, je jugeai qu'il ne le falloit pas faire. Je pris la liberté de lui conseiller de laisser agir le Roi, qui avoit un juste Droit de les demander; & je tachai d'étouffer en elle ce petit fentiment, qui fans doute auroit fait de la peine à la Reine sa Mere. Je vis qu'elle ne le trouva pas bons car stous les Grands veulent être obeis. Elle s'imagina -que c'étoit pour servir Monsieur} &

ce Prince, qui n'en fout rien, ne

m'en

1665. m'en récompensa pas. Voilà ce qui arrive pour l'ordinaire en faisant bien à l'égard des Grands, on perd toujours, & on ne gagne rien que l'inquiétude d'avoir déplû. Toutes ces choses s'accommodérent, sans qu'il parût aucune altération dans la Famille Roiale. Il fut conclu que le Tellier dresseroit le Testament, & par l'équité du Roi, qui paia les Perles qu'il prit, Monsieur fut content. Mais, le Roi & lui étoient plus touches de l'état où étoit la Reine leur Mere, que du defir de posséder les Biens qu'elle leur laissoit. Ils avoient une véritable intention de s'aimer, & de conserver l'union qui jusqu'alors avoit toujours été entre eux, & l'intérêt ne les pouvoit desunir. Je croi même que les plus grands, & ceux qui ont jusqu'ici causé tant de Troubles & de Guerres entre des Freres de Sang Roial, ne le pourront jamais faire.

La Reine-Mere, après avoir fait le Projet de son Testament, demeura dans un grand repos. La Reine s'étant approchée d'elle, cette, illustre Mere lui dit devant moi en Espa-

gnol

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 379

gnot de mander à son Confesseur de 1665. la venir trouver sur le soir. Elle n'avoit point de Confesseur, aiant éloigné le sien pour de bonnes raisons. Elle se servoit alors de celui de la Reine, qui étoit Espagnol, bon Religieux, & bon Homme, mais simple; & peut-être qu'il l'étoit trop pour confesser à la mort une Reine qui avoit été Régente. Je croi qu'elle s'étoit déja préparée à ce dernier passage, par beaucoup d'autres Confessions, & je m'imagine que ces longues retraittes du Val de Grace avoient été emploiées à ce saint exercice; mais je n'en sçai rien de particulier & souhaite seulement que ce foit la vérité, & qu'elle en ait reçu le profit dans le Ciel.

Après que la Reine-Mere éut donné ordre à ses Affaires, elle appella le Roi, & fit fortir tout le monde de sa Chambre, dont la porte demeura ouverte. Il sur puis d'une demie heure avec elle; puis nous vimes qu'il la quitta, & alla se jetter à l'autre côté de la ruelle de son Lis fur des sieges, où il pleura fort améremeat. Nous sçumes depuis, qu'é-

tani

1665 tant auprès d'elle, comme il jettoit beaucoup de larmes, cette vertueuse Mere lui avoit dit de se retirer, parce qu'il l'atendriroit, s'il continuoit à lui montrer tant de douleur; & le Roi même avoit été contraint de le faire, parceque ses sanglots l'étouffoient. Dans ce même instant , le Roi pleurant encore en la même posture que je viens de dire, nous nous approchâmes de cette Princesse. Nous la trouvames, Milord Montaigu & moi , sans émotion extérieure , fans larmes, & fans paroitre abatue de l'état où elle étoit, & de celui où elle venoit de mettre le Roi son Fils; mais, elle étoit gravement occupée des sentimens du Roi, plus sans doute par tendresse pour lui, que par le retour que naturellement elle devoit faire sur elle même. En nous voiant, elle ne nous vit point, & demeura dans un silence qui nous sit juger qu'elle étoit remplie de beaucoup de . grandes choses. Nous nous retirames, & n'ôfames par respect lui parler. La Reine, que la Reine sa Mere n'avoit pas sans doute oubliée dans la conversation, qu'elle venoit

à l'Histoire d'Anne d' Autriche. 381 d'avoir avec le Roi, s'étant aprochée 1665. d'elle, elle ne lui dit rien de tendre; mais, elle la pria seulement de s'aller habiller. Après que ces Personnes Roiales eurent un peu effuié leurs larmes, le Roi revint au sortir de fon diné voir la Reine sa Mere, que les Médecins trouvérent un mieux. Le Roi, après avoir été quelque tems auprès d'elle fe leva, & prit Milord Montaigu, pour lui parler de la Reine sa Mere, ce qu'il fit en pleurant toujours. Cette Princesse, ne le voiant plus, demanda où il étoit, & connoissant qu'il étoit proche de fon Lit, elle lui dit tout haut, Mon Fils, je vous prie, allez un peu à la Chasse, ou du moins vous promener & prendre l'air : j'ai peur que vous n'aies mal à la tête. Et wous, ma Fille, parlant à la Reine qui étoit auprès d'elle, allez aussi un peu vous divertir. Quelques heures après, la Reine & Madame, étant toutes deux seules à la ruelle de son Lit, elle me fit l'honneur de me dire , Me. de Motteville, mettez-wons la, & caufez avec la Reine , & ma Fille , pour les di-

## 182 Memoires pour servir

2665 divertir. Il falut le faire, afin de lui ôter l'inquiétude qu'elle avoit, que ces Princeffes ne s'ennuiassent, paroifant n'en avoir point d'autre, que celle-là.

Le soir de ce même jour, ellese confessa, puis fon redoublement la prit, que les Médecins trouvérent moindre. Cet amandement remit la joie dans la Famille Roiale, & dans les cœurs de tous ceux qui avoient l'honneur de l'approcher. Le lendemain se trouvant mieux elle dit à Tubeuf, Sur - Intendant de sa Maifon, qu'elle voioit bien que le mal ne la prefloit pas, & qu'il pouvoit s'en retourner à Paris ; que si la fievre, redoubloit, elle le renvoieroit quérir; & que cependant il fit dresfer son Testament, conjointement avec le Tellier.

Le Dimanche, jour de la fainte Trinité, la Reine-Mere fut affez bien de la vievre, qui depuis ce grand frisson avoit été toujours continue, avec des redoublemens. Elle ne sut pas si violente, & la conversation se sit à la ruelle de son Lit assez agréable-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 382 blement. Elle nous commanda elle 1665. même, de faire par notre entretien un petit murmure, qui malgré ses douleurs pût l'assoupir pour quelques momens. Je dis pour quelques momens; car, en l'état où elle étoit, quoi qu'elle n'en fit aucune plainte, il lui étoit impossible de reposer. Elle avoit à souffrir l'ardeur de la fievre, & de l'éréfipelle, qui lui couvroit quali la moitié du corps. Son bras du côté de son Cancer étoit si gros, & si enflé, qu'il avoit fallu le matin couper les manches de sa chemise, pour la lui ôter. Elle avoit à souffrir les douleurs de son Cancer , qui étoit le pire de ses maux: elle avoit à foutenir les approches de la mort, qu'elle voioit venir à grands pas vers elle; mais enfin sa constance étoit encore plus grande que ses maladies, & par cette vertu, ou plûtôt par la grace que Dieu lui faisoit, elle auroit pû dire avec Seneque, mais d'une maniere bien plus admirable, puis qu'elle au-roit parlé en Chrétienne, Fieure, Cancer, Eresipelle, Douleurs, wous ne me faites point de mal; car, rien de ce

1665. que Dieu ordonne ne se peut appeller un mal. Monsieur, quasi toujours occupé de la douleur que souffroit la Reine sa Mere, lui dit ce même jour, en lui faisant quelque question fur ses maux, qu'il auroit souhaitté d'en avoir la moitié. Elle lui répondit là dessus d'un ton ferme, où la force de l'esprit, & la pieté de l'ame, paroissoient étroitement unies ensemble , Mon Fils , cela ne feroit pas juste: Dieu veut que je fasse pénitence. Il faut présentement que je satisfaite à ce qu'il ordonne: c'est à moi à Jouffrir, or non pas à vous; &, continuant d'écouter notre conversation, comme nous vinmes par hazard à parler de certains Mémoires qui avoient été faits sur le Regne du seu Roi, où elle avoit une grande part, voulant se mêler à nos Discours, elle nous disoit quelque fois cela est vrai, ou cela ne l'est pas, y ajoutant les choses qu'elle croioit que l'Auteur n'avoit pas sçues, ou n'avoit pas voulu dire.

Le foir du Dimanche de la Trinité le redoublement de la fievre de la Reine-Mere fut grand, & fit chan-

## & l'Histoire d' Anne d' Autriche. 385

ger cette paite tranquillité en de 1664; nouvelles allarmes. Je devois ce jourla m'en retourner à Paris; mais, comme je vis que cette fievre prenoit si aprement, j'en apprehendai les suites & demeurai presque toute la nuit auprès d'elle. Elle fut fort malade, elle eut deux redoublemens, & le matin son visage me parut encore fortenflammé. Monsieur y vint, & s'assit au chevet de son lit, n'y aiant dans la ruelle que Milord de Montaigu & moi. Ce Prince, qui mêloit dans sa vie quelques petites apparences de Dévotion, parla de Dieu à la Reine sa Mere comme un Homme qui auroit été confommé dans une vie d'oraison & de pénitence, & nous admirames qu'à son âge il pût si bien parler d'une chose si excellente, & qu'il ne connoissoit point encore, par une pratique veritable & folide.

Après cette conversation de Monfieur avec la Reine sa Mere, cette Princesse voulut entendre la Messe, puis on la seigna pour la seconde sois, Elle fut mai tout le jour, & les Médecins paroissoient consondus; mais, sur 1665 fur le foir, elle se portamieux, & je men revins à Paris. On nous manda le lendemain, que son amandement continuoit, & même elle sut quelque tems que son Cancer lui faifoit moins de mal, parce que l'érésipelle qui avoit beaucoup purgé avoit soulagé cette partie.

Dans les voiages que je fis ensuite à Saint Germain, je trouvai la Reine-Mere fort abbatue. Il fembloit qu'elle commençoit, par son indifference, ne se plus compter au nombre de ceux qui vivent. Un jour que nous avions l'honneur d'être auprès d'elle, la Comtesse de Flex & moi, nous lui dimes que nous avions une grande joie de la voir en meilleur état. Elle nous répondit froidement, Pourquoi vous autres qui m'aimez, souhaitez - vous que je vive? Ne voyez vous pas que ma vie ne sçauroit plus être qu'une souffrance continuelle? Je lui répondis par un transport de consolation, & de douleur tout ensemble, qui me firent jetter des larmes, He bien, Madame, vous vivrez pour souffrir, pour glosifier Dieu dans vos souffrances, pour Soulager les Pauvres, & pour nous faià l'Histoire d'Anne d'Autriche. 387

re plaisir à tous. Elle ne me répon- 1665; dit point; mais, elle leva les yeux au Ciel, & joignant les mains elle sur \* Ces quelque tems comme occupée en Prin-Dieu, à s'offrir à lui sans doute, pour sesses vivre, selon sa sainte Volonté.

La veille de Saint Jean, étant allée de quelà Saint Germain, je me trouvai seule ques au pieds des deux Reines, dans un Partipetit Cabinet qui étoit dans la ruelle tez de du lit de la Reine-Mere. Elle se por- l'Atoit un peu mieux & commençoit à mour fe leyer. Ces deux grandes Princes du Roi pour fes furent assez long tems à s'entrete Madlle. nir de ces choles, qui ne sont rien en de la effet, & qui paroissent de grands évé-Valliere. nemens, dans les tems qu'elles arrivent & qu'elles occupent tristement † Mes l'esprit & le cœur de ceux qui les sen- ne setent \*. La Reine, se trouvant alors rone touchée de la consolation qui se ren- rien, contre dans la confiance & l'amitié, pourva tout d'un coup se tourna vers la Reine nieu sa Mere, & la regardant tendrement me lui dit en Espagnol les larmes aux conferyeux, Mis penas no seran nada, con ve ma que Dios me guarde a ms Madre †;

mais, continua cette Princesse en me

388 Memoires pour servir 1665. regardant, si la pierdo, que hare §? La Reine Mere, voiant que ce discours § Mais m'avoit fait bailler la tête, & que si je la touchée de ces paroles je paroissois les perds, fentir comme je devois, regarda la que fe-Reine, & puis moi, & me fit l'honrai-je? neur de me dire, d'une maniere douce & tranquille: Vous voilà toutes deux aux larmes; mais, voyez-vous? It faut que la Reine, & vous autres qui m'aimez, vous resolviés à me voir bientôt mourir; car, enfin, je n'en puis échaper, O j'ai la mort si présente, que quand je me voi passer un jour, je croi que c'est une merveille, à quoi je ne m'attendois pas. Je lui répondis, que malgré son mal, & mes fraieurs, j'esperois pourrant qu'elle guériroit par quelque maniere extraordinaire, & que je ne pouvois presque pas comprendre, comment le monde pourroit subsister sans elie; mais, elle se moqua de moi, & me faifant signe de la tête, pour me marquer le peu d'impression que lui faisoient mes paroles; me fit voir, qu'elle mettoit mes cspérances au rang des choses qui ne se peuvent croire. Par la elle me fit

connoitre aussi, que sa fermeté n'étoit

à l'Histoire d'Anne d'Auriche. 389 pas fondée sur l'ignorance du péril, ni 1655 sur aucun espoir chimérique, & qu'elle traitoit de ridicule les imaginaires consolations que nous prenions dans

les paroles de ceux qui promettoient de la guérir.

Le Roi ne négligeoit rien de ce qui regardoit la Vie de la Reine sa Mere. Il faisoit faire des Expériences à ceux qui le présentoient, pour la traitter. Il lui en parloit souvent & travailloit avec une grande applica. tion à lui trouver des Remedes & des Médecins; mais; pendant qu'il s'emploioit à découvrir lequel seroit le plus habille, le tems se passoit, & le mal de la Reine sa Mere devenoit chaque jour plus incurable. J'espérois plus en cet Alliot de Lorraine qu'en nul autre, & je pressois la Reine-Mere de s'en servir; car Vallor & Guenaut, Médecins du Roi & de la Reine, qui avoient visité les malades qu'il traittoit , l'estimoient , & ne voiant rien de meilleur conseilloient cette Princesse de le prendre. Elle avoit oui dire que ses Remedes étoient violens; elle les craignoit, & ne pouvoit se résoudre à s'abandonner à sa R 2

3665. conduite: elle sentoit qu'il étoit destiné, non pas à la guérir, mais à être son Bourreau; & un de mes plus sensibles déplaisirs est de l'avoir connu, & d'avoir eu part à la résolution qu'il lui falut prendre enfin, de se servir de lui. Il étoit homme, & par conséquent il étoit menteur, & il nous assuroit si fortement, qu'il pouvoit par son remede guérir cette illustre Princesse, qu'il étoit impossible de ne se pas laisser flatter à cette agréable pensée, d'autant plus qu'il étoit Médecin de sa Proffession, estimé dans son Païs, & déja fort acrédité, comme je viens de le dire, parmi nos plus célébres Médecins.

Quoi que la Reine-Mere parût fort persuadée du peu de tems qu'elle avoit à vivre, s'il entroit dans sa Chambre quelque personne devant qui elle ne vouloit point montrer ses peines, elle prenoit auffi tôt son visage riant, leur parloit des choses qu'elle sçavoit qui leur pouvoient plaire, entroit dans leurs intérêts, dans leurs affaires, dans leurs besoins, & leurs afflictions; &, fans penfer à les maux, ne se souvenoit que des maux des autres, pour

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 391 leur donner de la consolation, par 1665. ses charitables soins, par ses paroles, par ses bienfaits, & par sa protection

auprès du Roi. Pendant ce petit intervalle d'amandement, le Roi alla passer quelque tems à Versailles. Il y mena la Reine, Monsieur, & Madame. Cette Princesse étoit grosse, & entroit dans fon neuvieme mois: on disoit qu'elle ne se conservoit pas aslez. J'en ignore la vérité; mais, pour l'ordinaire, les plaisirs, & le repos, ne se penvent pas souvent rencontrer ensemble. Le Le 18 dixhuitieme de Juillet, comme j'al-Juillet. lois à Saint Germain, rendre mes devoirs à la Reine-Mere, je rencontrai Monsieur, qui venoit de Versailles, où il y avoit peu de jours qu'il étoit. Il alloit voir la Reine sa Mere. En passant il me sit l'honneur de me. crier, Madame est acouchée d'une Fille morte. Cette Nouvelle m'étonna. Je me hâtai d'arriver, pour fçavoir mieux ce que je n'avois qu'à demi entendu. En entrant dans la Chambre de la Reine-Mere, je trouvai Monfient seul auprès d'elle, qui étoit sensiblement affligé de ce mal-R 3

3665. hear. On lui avoit dit pour le consoler, que l'Enfant avoit été batisé. Il en doutoit; & comme ce qui est vrai se fait d'ordinaire sentir, il étoit touché de toute maniere de la mort de cet Enfant, qu'il avoit perdu avant que de le posséder. La Reine sa Mere prenant part à sa triftesse, tant par l'amitié qu'elle avoit pour lui, que par les sentimens de la nature, mêla ses larmes avec les siennes, & l'exhorta autant qu'il lui fut possible à se conformer à la volonté de Dieu, Le Duc d'York, Frere de Madame, avoit alors gagné une Bataille Navalle contre les Hollandois, dont il avoit reçu beaucoup de Gloire. On crut avec raison que cette Princesse, qui avant que d'aller à Versailles avoit recu cette Nouvelle avec crainte d'un événement contraire \*, en fut fort émue, & que ce trouble qui fut grand fit entendre en elle, fut cause de son accoucheà Ma. ment, & de la mort de son Enfant; car elle étoit sensible à l'Amitié sde ses Freres, & à la Grandeur de fa G sans Maison. Monsieur même, à qui on scavoir le dit, en demeura persuadé, & cela

lui

difoit, que le Duc d'York avoit perdu la Bataille.

ce qu'il

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 393 lui ôta la pensée qu'il avoit, que Ma- 1655. dame avoit contribué à cet Accident

en négligant de se conserver.

- Peu de jours après la Reine d'Angleterre revint en France, à cause que l'air de Londres étoit contraire à la santé. Elle venoit pour boire des Eaux de Bourbon, qu'elle avoit toujours éprouvées salutaires à ses maux. Elle arriva le vingt-cinquieme de Juiller. Ce même jour, la Reine · Merc retomba malade : elle eut de grandes lassitudes, & un peu de fievre. Elle fut deux jours de cette sorte, que les Médecins disoient que ce n'étoit rien; mais enfin, il lui fortit une tumeur sous le bras, de l'autre côté du Cancer. On espéra quelle se résoudroit, & on l'espéra en vain; car, on connut qu'elle vouloit aboutir. Le jour de Sainte Anne la fievre augmenta beaucoup; la Reine Mere souffrit de grandes douleurs, tant de la tumeur, que du Cancer. Le Roi qui étoit alors à Versailles en revint pour la voir. C'étoit le lieu de ses plaisirs, & celui qu'il destinoit à sa Magnisicence, pour y faire voir, par ses Trefors, ce que peut un grand Prince, R4

#### 394 Memoires pour servir

1665. quand il n'épargne rien pour se satisfaire. Il y menoit souvent Mile. de la Valliere, & Madame étoit quelque fois de la partie. La Reine Mere, qui avoit senti son absence, me sit l'honneur de me faire part du chagrin qu'elle en avoit eu. Cette vertueuse Mere lui en parla, & lui dit, à ce qu'elle m'aprit, qu'il devoit croire, qu'en l'état où elle étoit ; les Peuples murmureroient contre lui, s'ils le voioient occupé à se divertir dans un tems où elle étoit menacée d'une mort si prompte. Il lui répondit qu'elle avoit raison, qu'il voioit bien que ses plaisirs l'emportoient trop loin, & qu'il inivroit son Conseil; ce qu'il fit en effer. Il y retourna néanmoins ce même jour, pour y recevoir la Reine d'Angleterre, qui voulut en arrivant en France aller d'abord voir Madame à Versailles. Mais, il n'y tarda guere : il revint le dernier jour du mois auprès de la Reine sa Mere, & laissa en ce lieu toutes les Dames ses Amies qui n'étoient propres qu'à la joie, & qui ne s'inquietoient gueres des maux que cette grande Princelle souffroit à Saint Germain, On devoit percer son

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 395 abcès, & le Roi étoit revenu la veille 1665. que cette opération se devoit faite.

Ce même jour , la Reine - Mere Le I me parut un peu mieux: elle eut quel. Aout. ques momens de relâche à ses excessives douleurs. Milord Montaigu & moi, demeurâmes le soir jusqu'à près de minuit auprès d'elle: elle se mêla Souvent à notre conversation. Il y eut même une petite Histoire du jour qui ne se peut citer, surquei nousdisputames ce Lord & moi. Cette constante Princesse, appuyée sur son coude, qui étoit sa posture ordinaire quand en santé elle étoit au Lit, nous dit presque en riant, Me voila avec vous parlant comme une autre; mais, avec tout cela, je souffre beaucoup, & on doit demain au matin, me donner de bons petits coups de lancette dans le bras ; voila ses mêmes mots. Nous la laissames néanmoins avec assez de consolation de notre part; nous semblant qu'elle étoit mieux, & que cet abcès étant percé il soulageroit ses autres maux.

. Le Dimanche, en revenant des Récolets, je rencontrai des gens qui me dirent que l'opération étoit faite, &

R 5 que

396 · Mémoires pour servir

1665. que tout alloit le mieux du monde; car, d'ordinaire, les Rois se portent toujours bien dans la Sale de leurs Gardes; & les Courtisans, qui veulent toujours flatter, croiroient manquer aux vénérables Loix de la Politique, de dire la Vérité une seule fois en leur vie. Comme j'entrai dans la Chambre de la Reine - Mere, je la trouvai avec la paleur d'une personne morte, en foiblesse, & avec une sueur froide. La dissipation des esprits avoit été grande. L'abcès peut être avoit été percé trop tôt, & il étoit forti de cette tumeur, une grande quantité de fang & de pus; ce qui fans doute causoit en elle ces facheux accidens. La nuit avoit été bonne, & néanmoins les Médecins à son réveil lui avoient trouvé le poux intermittent; mais, ils l'avoient attribué à la crainte de la Je suis persuadée qu'ils ne fe trompoient pas. Cette Princesse apparamment avoit senti que la Nature hait tout ce qui lui est contraire, & qu'elle n'étoit pas d'acord avec son ame. La fermete de la Reine-More ne procédoir pas d'insensibilité; au contraire, jamais personne n'a du tant ap.

'à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 397 apprehender tout ce qui se devoit ap- 1665. peller incommode: la Grandeur de sa Naissance l'avoit accoutumée à l'usage des choses délicieuses, qui peuvent contribuer à l'aise du corps; & sa propreté étoit sur cela si extrême, qu'on pouvoit s'étonner doublement . quand on voioit que sa vertu la rendoit si dure fur elle même. ses inclinations naturelles, & selon la délicatesse de sa peau, ce qui étoit innocemment delectable, lui plaisoit : elle aimoit les bonnes fenteurs avec passion. Il étoit difficile de lui trouver de la toile de Batiste assez fine pour lui faire des Draps & des Chemises; &, avant qu'elle pût s'en servir, il falloit la mouiller plusieurs fois pour la rendre plus douce. Le Cardinal Mazarin, la raillant souvent là dessus dans les tems de sa parfaire santé, lui disoit que si elle alloit en Enfer, elle n'auroit point d'autre supplice que celui de coucher dans des Il est donc à Draps de Hollande. croire que la force de son esprit, qui paroissoit la soutenir contre la Nature, l'Amour - propre & l'Habitude, n'avoit pû empécher que la vue de la Lan-R 6

## 398 Memoires pour servir

1665. Lancette ne lui fit quelque horreur, & son ame résistant contre l'agitation du cœur, lui fit souffrir sans doute un rude combat. L'opération, qu'on venoit de lui faire, avoir été excessivement douloureuse : cependant, elle n'avoit point crié, elle n'avoit fait aucune plainte, & n'avoit montré aucune foiblesse; au contraire, l'excès de la douleur, au lieu de l'emporter hors d'elle même, l'aiant comme liée davantage à Dieu, elle s'écria dans le tems que l'on perça son abcès, où il fut nécessaire de rénérer plusieurs coups de Lancette, Ha! Seigneur, je vous offre ces Douleurs : recevez · les pour Satisfaction de mes Pechés. Je les souffre de bon cœur, Seigneur, puis que vous le voulez. Après cette cruelle tousfrance, cette courageuse Princesse demeura long tems comme en foiblesse, son poulx continua d'être mauvais, & ses sueurs froides qui continuerent aussi firent juger aux Médecins qu'elle alloit mourir. On résolut de ne lui en parler que le soir, après qu'elle seroit pensée; mais, on ne lui cela pas qu'elle avoit le poulx inégal. Elle s'aperçut aussi - tôt de l'état où elle étoi:

#### la l'Histoire d'Anne d'Autriche. 399. étoit; car, à quatre heures après mi-1655. di, aiant l'honneur d'être seule auprès: d'elle à la ruelle de son Lit, elle me demanda ce que disoient les Médecins, & lui aiant répondu tristement qu'ils la croioient mal, elle ne s'en étonna point, & trouva qu'ils avoient raison. Le Roi, la Reine, & Monsieur, étoient affligés, & chacun plaignoit: fon propre malheur. Le soir, quand on pensa cette Princesse, tous les intéressez à sa vie étoient dans l'inquiétude que donne la crainte de perdrece que l'on aime. Sa plaie se trouva seche, fletrie, & noire : son Cancer se trouva de même en mauvais état. Elle avoit le poux foible, & intermittent, & scs foiblesses qui continuoient firent juger aux Médecins, qu'elle n'avoit plus guere de tems à vivre. On fe hata de l'avertir du danger foù elle étoit; & l'Abbé de Montaiga, qui lui avoit toujours promis de lui dire quand il seroit tems de penser à mourir, s'approcha d'elle, pour lui aprendre qu'il falloit partir.

Elle reçut cette Nouvelle comme une personne préparée à ce grand Voyage de l'Eternité, & qui par ses pensées B 7 or Memoires pour servir

1665. ordinaires étoit accoutumée à la mort. Elle se pressa aussi-tôt de faire ce qu'il falloit faire pour mourir; mais, ce fut avec sa tranquillité ordinaire, & le calme de fon ame ne parut point troublé de ce qui trouble tous les hommes. Elle appella son Confesfeur, & après s'être confessée, on lui apporta le St. Viatique. Elle avoit eu tout le jour la pâleur de la Mort sur le visage : elle avoit été quasi toujours en foiblesse; mais, à la vue de son-Créateur, toutes ses forces lui revinrent, & ses yeux parurent embrasez de l'Amour de Dieu. Toute la Famille Roiale, & ceux qui eurent l'honneur de la voir, remarquérent qu'elle n'avoit jamais été si belle, qu'elle le parut alors. L'Archevêque d'Auch, son grand Aumonier, lui administra le St. Sacrement, que le Roi & Monsieur allérent querir à la Paroisse, avec l'Accompagnement & le Respect du au Maitre des Rois. Cet Archeveque, tenant Notre Seigneur entre ses mains, dit de belles choses à cette auguste Reine. Il y avoit long-tems qu'il avoit l'honneur d'être à elle, & en lui donnant l'Auteur de

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 401

la Vie; il étoit entiérement pénétré 1665 de l'horreur de la Mort. Ses larmes furent suivies des sanglots & des soupirs de tous ceux qui étoient dans la Chambre de cette Reine, si regrettée & si digne de l'être. Elle seule paroissoit contente; & vû le calme où elle étoit, & la Paix qui regnoit sur fon visage, il étoit aisé de conoitre, qu'elle étoit fort occupée du desir d'aller jouir de l'éternelle félicité, & qu'après avoir adoré en terre son Dieu & son Créateur, elle espéroit de le pouvoir posséder bientot dans le Ciel. L'ayant reçu, elle demeura quelque tems recueillie, puis demanda l'Extrême-Onction. On lui dit que cela ne pressoit pas; mais, aiant infissé à la vouloir, on lui promit qu'elle seroit apportée, & qu'on la lui donneroit quand il seroit tems. Enfin, elle souhaitta que les saintes Huilles fussent mises fur un Autel, qui étoit dans ce petit Cabinet dont j'ai parlé ailleurs, où on lui disoit la Messe tous les jours. Elle sit ensuite approcher le Roi & Monsieur. Elle parla quelque tems au Roi, & le pria tout haut d'aimer Monsieur: puis

1665. dit à Monsieur , Pour vous , mon Fils, je sçai que je n'ai que faire de vous commander d'aimer le Roi, de lui obeir, & de vous tentr uni à lis toute votre vie; car je sçai que vous n'y manquerez pas: mais je vous prie tous deux de vous aimer pour l'amour de moi. Alors ces deux grands Prinees s'embrasserent tendrement, & se promirent plûtôt par leurs larmes, que par leurs paroles, une Amitié éternelle. Cette vertueuse & illustre Mere parla au Roi par plusieurs reprifes, & à Monsieur aussi. Elle recommanda au Roi les choses qu'elle desiroit qu'il sit, dont par hazard j'en entendis une, qui fut de faire achever le Val de Grace. Elle appella tous ses Enfans, & leur dit, Venez mes chers Enfans, recevoir ma Bené.

Ma- diction., Ces quatre personnes, c'estdame, a dire le Roi, la Reine, Monsieur, foible de & Madame \*, se jettérent alors à genoux devant elle, & lui baisant la main, qu'ils baignérent de leurs larétoit man, reçurent sa Bénédiction, pour ce me. eux, & pour leurs Enfans. La Reime jour ne leur Mere leur dit, en les benisde l'er- fant, ces belles paroles dignes d'être

## à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 403

remarquées , Qu'elle prioit Dieu de 1665. les benir, qu'elle leur commandoit de l'honnorer & de le craindre, qu'elle les conjuroit de penser à leur salut, o que c'étoit la seule grande Affaire qui leur importât; puis les pria de se retirer. Elle apella aussi tôt après l'Archevêque d'Auch, & lui dir qu'elle le prioit de l'affister à la mort. Elle fit approcher fon Confesseur, qu'elle entretint encore long tems, & par plufieurs reprises. Il y eut des personnes qui lui vinrent parler de quelques Affaires; mais, elle pria qu'on ne lui parlat plus que de Dieu, & de ce qui regardoit fon Salut. L'Archevêque' d'Auch lui fit un grand Discours, sur les Miséricordes de Dieu, sur la terreur de ses Jugemens, & sur la Crainte & la Confiance qu'on devoit avoir de lui & en lui. l'eus l'honneur d'être toute la nuit seule de Femme auprès d'elle; honneur que je tiens bien' cher. La Comtelle de Flex, sa Dame d'Honneur, étoit alors à Paris, auprès de la Duchesse de Foix sa Belle-Fille, qui se mouroit, & la Duchesse de Noailles sa Dame d'Atour étoit allée aux Eaux. Cette admirable Prin. ceffe,

, 404 Memoires pour servir

1665.cesse, desira que je lui lusse quelque Chapitres de Gerson; car elle avoit toujours aimé ce Livre. Je le fis, & je lui cherchai, en présence de l'Archevêque d'Auch, ceux qui pa loient de la Mort, & de la Nécessité de souffeir pour Jesus Christ. J'en trouvai de beaux & propres à consoler son ame. Elle en gouta la bonté, & souvent elle disoit avec consolation Ha! que cela est beau! & me commandoit de recommencer les endroits qui la touchoient le plus. L'Archeveque lui dit qu'elle alloit quitter une Couronne corruptible, pour en posséder une éternelle; mais, que pour obtenir cette derniere de la Miséricorde de Dieu, il falloit lui offrir de bon cœur celle qu'elle avoit possédée sur la Terre. Elle lui répondit, Helas! ce Sacrifice est peu de chose. J'estime ma Couronne comme de la boue. L'Atchevêque d'Auch se retira, & Milord Montaigu aussi, pour la laisser un peu en repos; & les Dames de sa Chambre qui la veilloient, s'étant endormies sur leurs lits de veille, je demeurai seule auprès d'elle. Dans cet instant, il sembla, qu'en elle la Na-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 405 ture, lasse de tant souffrir, & d'une 1665. si longue aplication d'esprit, lui demandoit du repos; mais elle, sentant qu'elle avoit trop de sommeil, tout d'un coup se reveilla, & me sit l'honneur de me dire, en se retournant vivement & avec effort de mon côté, Je ne veux pas m'endormir, de peur de mourir sans y penser. Je lui dis que graces à Dieu je ne la voiois pas en cet état, & qu'elle feroit bien de se reposer. Je repris ma lecture, & enfin elle s'endormit. A trois heures on la pensa, & on lui changea d'Onguent. Elle dormit ensuite encore quelques heures, & me fit l'honneur de me dire à son reveil, Qu'elle s'étonnoit de son poulx, qui continuois à être si mauvais, parce qu'alors, elle se sentoit mieux, & plus forte. l'ap-pellai les Médecins pour voir comment il étoit. Ils le trouvérent toûjours de même, & par conséquent elle paroissoit être austi mal. Monsieur vint la voir le matin, & se tint longtems auprès d'elle. Sur les huit heu- Ze ; res, Beringhen qu'on appelloit Mon- Août. sieur le Prémier, entra dans sa Chambre: il étoit un de ses plus anciens Servi1665. Serviteurs; j'en ai parlé en plusieurs autres endroits de ces Mémoires. Quand elle le vit, elle lui dit, Monsieur le Prémier, il nous faut quitter. Il lui répondit froidement, selon la maniere ordinaire de parler & d'agir, qui paroissoit toute de glace, Vous pouvez penser, Madame, avec quelle dou. leur vos Serviteurs reçoivent cet Are vêt; mais, ce qui peut nous consoler, c'est de voir que Votre Majesté échappe à de grandes Douleurs, & de plus une grande Incommodité, particulié-rement à elle, qui aime les bonnes Senteurs; car ces maux sur la fin sont d'une grande puanteur. Le Maréchal du Piessis parut en cet inftant. Elle n'avoit rien répondu à Beringhen ; mais, regardant celui qui venoit d'entrer, elle lui fie un petit Sermon fur la nécessité de quitter la vie , & de faire pénitence. Elle en fit autant au Maréchal d'Aumont, qui parut aussi devant elle: & voiant d'Herval derriere les autres, qui étoit Huguenot, & qui fous l'Administration du Cardinal Mazarin avoit servi le Roi dans ses Finances, elle souhaitta, en s'adressant à lui, que Dieu lui fit la grace de le

d l'Histoire d'Anne d'Autriche. 407

convertir. Monsteur, qui étoit assis 1664, au chevet de son Lit, accompagnoit de ses larmes toutes les paroles de la Reine sa Mere; & continuant de mêler à sa douleur quelques sentimens de Piété, il faitoit espèrer, par les choses qu'il lui disoit, qu'un jour malgré les soiblesse dont il pouvoit être capable, il suivroit les traces de

la Reine son illustre Mere. La Reine Mere avoit mandé le Tellier, & Tubeuf. Ils arrivérent alors, & quand elle les vit, elle appella Mlle. de Beauvais, qui par son mérite & par sa vertu avoit aquis dans son estime, l'avantage d'être préférée à sa Me. re dans les confiances d'honneur & de diftinction. Elle lui commanda d'ouvrir fon Cabinet, & de leur bailler un Mémoire écrit de sa main où étoient ses dernieres volontez : elle le leur donna, en leur ordonnant d'aller écrire son Testament. Peu de tems après elle le figna, & l'envoia au Roi, le priant de le lire; mais, il le signa sans le voir. La Reine sa Mere lui en scut gré, & le conta publiquement comme une Action louable, & qui l'avoit obligée. Après toutes ces cho2665. see faites avec tant de repos & de paix, elle s'endormit, & à ce second réveil, son poux parut meilleur. On la pensa: sa plaie se trouva aussi en meilleur état, & on lui fit prendre des cordiaux, qui lui firent un grand bien.

" Après midi , les Médecins conclurent à purger la Reine - Mere. On lui donna une Médecine, dont elle sentit du soulagement. Dans cet instant une grande joie se répandit dans la Cour; mais, comme sa purgation l'avoit travaillée, son poux parut tout de nouveau foible & mauvais, & on retomba dans les mêmes fraieurs du jour précédent. Cependant, après avoir pris de la nourriture, & repu son ame de quelques Chapitres de l'Imitation, que je lui lus, elle s'endormit & eut une assez bonne nuit. Le Mardi fon poux changea, & devint meilleur : elle eut de grandes douleurs à son Cancer, sa plaie lui en causoit aussi de grandes; mais, malgré ce mauvais état, les Médecins donnérent au Roi, & à toute la Famille Roiale, l'agréable nouvelle qu'elle étoit hors de danger.

Les

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 409

Les grands maux de la Reine-Mere 1665. n'étoient pourtant pas finis; &, ce que l'on appelloit amandement étoit pour elle une funeste & cruelle maladie. Quand ces deux triftes journées du Dimanche & du Lundi furent passées, je dis à cette constante Princesse, que j'avois admiré la fermeté qu'elle avoit eue, à la vue quasi certaine de la mort, & que j'en avois été étonnée. Elle me fit l'honneur de me répondre, non comme une fanfaronne, mais avec une humble sincérité; Personne n'est bien aise de mourir, mais il est vrai que Dieu me fait cette grace, d'en être moins troublée que les autres.

Le Roi, alors presse par lui même & pat la nécessité de trouver des Remedes au mal de la Reine sa Mere, lui parla de quitter Gendron. Elle s'y résolut aussi rôt, par le mauvais état de son Cancer, qui, bien loin d'être durci, étoit ouvert de tous côtez, & de son sein, qui en pluseurs endoires étoit plein de trous. Dans cette extrémité, & suivant le Conseil des Médecins, elle se mit entre les mains d'Alliot, dont beaucoup de personnes zélées pour sa conservation eurent une rande

## 410 Memoires pour servir

3665. grande joie; car, on espéra que peutêtre il pourroit, ou la guérir, ou la faire vivre plus long - tems: mais, étant mandé, il dit qu'il la trouvoit trop malade, pour lui pouvoir appliquer ses Remedes, & pour en espérer quelque bon succès. Le Roi lui commanda d'y travailler & d'y faire son possible.

Les Médecins, après plusieurs Consultations, conclurent que pour exposer la Reine aux Remedes d'Alliot, il falloit la faire raporter à Paris; mais, l'état où elle étoit paroissoit rendre la chose impossible: les douleurs de son Cancer étoient excessives, son abcès ne rendoit pas des matieres louables, elle étoit foible, & les Médecins mêmes n'osoient espérer en elle assez de force, pour pouvoir souffrir cette fatigue avec tous ses maux. Ils la firent partir de Saint-Germain, parce qu'ils crurent, fans doute, que le Roi le desiroit. Je n'ai pu en imaginer d'autre raison; attendu que celles qu'ils alléguérent n'étoient point bonnes, puisque les Rois en tous lieux peuvent être servis éga. lement, & que c'est un des avantages

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 411

de leur Grandeur, que d'avoir quand 1665. ils le veulent des personnes capables dans tous les Arts, qui les suivent, & les peuvent secourir. On coucha donc cette grande Princesse dans une Chaife couverte de Velours noir, vêtuë d'un Manteau de Taffetas gris. Elle y fut mise à l'entrée de sa Chambre, assistée du Roi, de la Reine, de Monsieur, & de Madame: on la porta doucement dans cette petite Machine, qu'on fit suivre par ses Officiers, qui portoient des Cordiaux & du Vinaigre, pour lui en donner, si elle tomboit en foiblesse. Il me fut impossible de la voir dans cet espece de Tombeau, sans m'atendrir sur elle. par mille pensées différentes, mais toutes facheuses, & faire de grandes Réfléxions sur la Misere humaine, qui assujetit à ses dures loix, & à ses souffrances, les prémieres Personnes du Monde, souvent avec plus d'amertume & moins de liberté, que les moindres Créatures de la Terre.

Vît l'état où étoit cette illustre Malade, on crut avec raison que l'air la feroit évanouîr; mais, ce sut tout le contraite. Elle s'en sentir plus for te

1665. te, & quand elle fut arrivée à Nanterre, & 'qu'elle se trouva dans une grande Salle des Religieux de Stel Genevieve, où sans sortir de sa Chaise elle alla se reposer, elle nous fit l'honneur de nous dire qu'elle étoit mieux. Elle y dina même avec assez d'apetit, & mangea d'un poulet avec une sauce, où il y avoit des Capres. Je marque cette particularité, parce que je me souviens avec douleur de la joie que nous eumes dans ce moment; car il fembloit nous assûrer que dans son tempéramment se trouveroit la force de résister à ses maux. Nous dinâmes même avec le plaisir que l'espérance donne à ceux qui ont sujet de craindre un grand malheur qu'ils desirent ardamment de pouvoir éviter; & déjà nous pensions voir Alliot faire des merveilles.

La Reine-Mere, aiant repris sa route, arriva heureusement au Val de, Grace, où il y avoit long-tems qu'elle destroit d'être. Aussi tôt qu'elle se vit dans cette sainte Maison, elle té-moigna qu'elle en ressentiate de la confolation; &, en se 'metrant dans son lit, elle dit à l'Abbesse, Me voilà.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 413 contente: Que Dieu dispose de moi à 1665. sa volonte. La nuit suivante, elle fut fort malade: l'agitation du jour précédent avoit empiré sa plaie; &, le lendemain, la Gangrenne y parut. Les Médecins alors, non contens d'être à Paris, ne trouvérent pas commode d'aller tous les jours au Val de Grace, ils dirent tous qu'il falloit rapporter la Reine-Mere au Louvre, & qu'il étoit impossible de la secourir en ce lieu, où les Portes ne pouvoient s'ouvrir qu'avec de grandes Cérémonies. A la vérité, je croi que la complaisance y eut encore beaucoup de part, & qu'ils en augmentérent les raisons, dans la pensée qu'ils eurent que ce retour ne déplairoit pas au Roi ni à toute la Cour; car, c'étoit une grande fatigue, non seulement pour les; Personnes Roiales, mais pour les Of- \* Preficiers de cette Princesse, de faire de miere frequents Voiages si loin. Me. de Fem-Beauvais \* que la nécessité du Servi-me de ce avoit fait raprocher de la Reine-bre, Mere, conclut à la faire sortir du disgra-Couvent. Elle cria fortement contre ciée par cette demeure, & dit qu'il étoit mê-beaume impossible d'y trouver des œussbonnes

S 2

frais. raijons.

414 Memoires pour servir

1665. frais. Je suis persuadée, que si le Roi cut cru, que la Reine sa Mere, ett en tant de peine à quitter cette Retraitte, comme elle en avoit en effet, il n'auroit jamais fouffert qu'on lui eut fait cette violence, & auroit eu horreur, sans doute, de la comp'aisance des Médecins, qui l'auroient privé de la satisfaction qu'il avroit eue de faire plaisir à la Reine sa Mere; mais, comme ils crurent tous qu'il ne seroit pas faché d'éviter de la peine, il n'y a point d'éxagérations qui ne furent faites pour prouver à la Reine-Mere la necessité de sortir du Val de Grace. Ainsi, le Roi se laissa persuader facilement à la Priere de revenir au Louvre; &, de cette maniere, elle fut privée d'une Consolation qu'elle avoit toute sa vie paru desirer.

Après donc que par tant de bruit on eut fait résoudre la Reine-Mere à partit, on lui mit de l'Eau de Chaux dans sa Plaie, & on la remit dans sa Chaise pour être raportée au Louvre. Je n'avois point été lui rendre mes

ye n'avois point eté lui rendre mes.

\* 7e devoirs le matin de ce terrible jour \*.

lossesis

M Pa
lais demander des nouvelles de la Reine

Raial.

# à l'Histoire & Anne & Autriche. 415

sa Mere, me fit l'honneur de m'ap- 1665. prendre son retour, & que la Gangrenne étoit à sa Plaie. Je crus pour cette fois, que nous l'allions perdre, & que la Nature affoiblie en elle ne pouroit résister à ce dernier Accident. Je ne doute pas non plus, qu'elle ne für affligée, de n'avoir pû demeurer au Val de Grace; & je courus au · Louvre attendre qu'elle arrivât. En entrant dans son Balustre, où elle fut apportée dans la même Chaise, qui lui avoit servi pour venir de St. Germain à Paris, elle me vit, & me fit l'honneur de me regarder avec des yeux, qui me firent bien vite connoitre les Sentimens. Je lui dis en m'approchant d'elle, que je louois Dieu de voir qu'elle pratiquoit les Vertus des Filles de Sainte Marie, dont une des principales est de rompre leur volonté en toutes choses. Elle me répondit seulement, en hausfant les épaules, & levant les yeux au Ciel. On la mit au lit, on redoubla l'Eau de chaux, & ses douleurs redoublérent aussi. Elles furent si extrêmes, & si excessives, que de son aveu, elle se vit une des nuits sui-

## 416 Memoires pour servir

1665. vantes prête d'entrer dans le desespoir. Sa constance & sa douleur combatirent alors avec une égale force l'une contre l'autre; mais enfin sa douleur étant arrivée au dernier période, cette admirable Princesse une seule fois s'écria qu'elle n'en pouvoit plus. Comtesse de Flex, qui étoit revenue auprès d'elle, s'en étant approchée, & lui voulant représenter qu'il falloit souffrir sur la Croix avec Jesus Christ, à une Harangue si Chrétienne la Reine · Mere accablée de cette horrible foufrance, mais toute remplie de Foi, lui répondit ces admirables paroles, Ha! Madame! Ne me dites rien: je fens que je pers la Raison, &, dans l'éa tat où je suis, j'aurois peur de ne pas recevoir ce que vous me diriés avec assez de Respect. Après avoir été quelques jours dans cet état, les remedes enfin surmontérent la Gangrenne; mais, son ulcere demeura en si mauvais état, qu'il fut jugé de tous les Medecins être un fecond Cancer, où un ulcere chancreux: ils eurent de la peine à prononcer l'Arrêt de la Mort. Les uns furent quelque tems à dire, qu'elle avoit peu de tems à vivre : d'au

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 417 d'autres, que la chaleur naturelle lui 1665; manquoit, & qu'elle avoit le poulx intermittent. Alliot disoit, qu'il ne la trouvoit pas en état de lui appliquer ses remedes: & nul d'eux ensin ne lui donnoit aucune espérance, ni de guérison, ni de vie.

La Reinc-Mere demenra dans cet Le 22 état jusques au vingt deuzieme Aout, Aout. qu'elle se trouva tout à coup beaucoup mieux. Sa plaie devint plus belle: au lieu qu'auparavant elle s'enfonçoit chaque jour, elle commença de se remplir, & de se mondifier, & sa fievre diminua tout-à-fait; si bien que cette Princesse, par son amandement, fut trouvée capable de suporter les remedes d'Alliot. Il commença pour notre malheur de les y appliquer le vingt-quatrieme du même Le 24 mois; & cette constante Reine, for- Aout. tant d'un tourment, rentra tout aussi tôt dans un autre, qui ne fut guere moins violent, mais qui fut beaucoup plus long. D'abord Alliot, pour engager cette illustre Malade à ses cruau-· tez, adoucit la force de ses remedes, & dans ce commencement il y eut de petits intervalles, où les Médecins fi'1665, rent espérer à la Reine-Mere quelque bon succès de la Science de cet Homme. Ils mortifioient la chair. & ensuite on la coupoit par tranches, avec un rasoir. Cette Opération étoit étonnante à voir. Elle se faisoit les matins, & les soits, en présence de toutte la Famille Roiale, des Médecins, Chirurgiens, & de toutes les Personnes qui avoient l'honneur de servir cette Princesse, & de l'aprocher familièrement. Elle avoit fans doute de la peine d'expofer une portion de son Corps à la vûe de tant de personnes, où ce monftre de Cancer qu'elle portoit au sein n'empêchoit pas qu'il n'y eur encore de quoi l'admirer; mais, comme alors elle sçavoit juger sainement des choses de ce Monde, elle ne regardoit plus en elle, ce qui avoit été le sujet de la vanité, qu'avec une sainte horreur & une sainte colere contre elle même, qui lui faisoit desirer d'en faire de continuels sacrifices à la Justice Divine. Elle se voioit couper la chair, avec une patience & une douceur estimable; & fouvent elle disoit, qu'elle n'auroit jamais cru avoir une destince si diffe-

rente

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 419 rente de celles des autres Créatures; 1665. Que personne ne pourissoit qu'après la Mort, & que pour elle Dieu l'avoit condamnée à pourrir, pendant sa vie. Dans tous ces tems la, elle fouffroit toujours beaucoup; mais, ces douleurs s'augmentérent excessivement, quand les remedes d'Alliot approchérent de la chair vive. Elle en vint enfin à une telle extrémité de souffrance, qu'aiant perdu l'usage de dormir, on lui faisoit prendre toutes les nuits du jus de Pavot. Par là feulement, elle pouvoit trouver quel- Le 18 que relâche à ses douleurs; &, quoi Juillet. qu'il sût aisé de juger que ce remede la conduiroit plus vite à la mort, il étoit impossible d'en blâmer l'usage, parce que ce soulagement si funcste mettoit quelques momens d'intervalle à la longueur de fon suplice. Il y eut néanmoins des jours & des tems, que Vallot & Guenaut, après l'avoir tant de fois condamnée dirent qu'elle ne mourroit point de son Concer; mais, ils

se trompérent en tout, & jamais je ne les ai vû faire de jugemens certains sur cette maladie. S 5 Mal-

'Malgré les maux dont le Corps de la Reine-Mere étoit accablé, son ame toujours occupée à bien faire la faifoit agir incessamment pour le bien de tous, soit pour le général, soit pour chaque particulier. Comme je sçavois qu'elle avoit de bonnes intentions pour le Duc & la Duchesse de Navailles, qu'elle honnoroit de son estime & de son souvenir, je lui en parlai & lui fis voir qu'il étoit de fa bonté de les protéger fortement auprès du Roi, afin de faire finir leur Exil. J'engageai l'Abbé de Montaigu à les fervir, & tous deux fimes résoudre la Reine-Mere d'en parler au Roi. Elle le fit, & de la plus forte maniere qui lui fut possible. Le Roi lui répondit favorablement à l'égard du Duc de Navailles; disant, comme il avoit accoutumé de le dire, qu'il étoit Homme de Bien, qu'il l'avoit bien servi, & qu'il consentiroit volontiers, qu'il fût auprès de lui, comme toutes les autres Personnes de Qualité de son Roiaume. l'égard de la Duchesse sa Femme, le Roi dit à la Reine sa Mere, qu'il ne vou-

& l'Histoire d' Anne d' Autriche. 42 F vouloit point encore la voir, & qu'il 1665. la supplioit de ne lui rien demander pour elle. La Reine-Mere · se contenta pour lors de faire revenir son Mari, & dit au Roi qu'elle ne lui demandoit rien pour elle, puis qu'il ne le vouloit pas ; mais , qu'elle le prioit de trouver bon qu'elle mandât au Duc de Navailles , qu'il pouvoit revenir à la Cour: mais, aiant trouvé, selon mon avis, qu'il seroit plusà propos qu'elle ordonnat à Mr. le Tellier de le faire, elle l'envoia querir le lendemain, & lui en parla. Ce Ministre, qui avoit tonjours fait une ancienne profession d'être des Amis de ce Seigneur, & qui l'étoit en effet pour les choses faciles à faire, parut recevoir ce Commandement avec beaucoup de froideur, & dit seulement à la Reine - Mere, qu'il lui obéiroit. le vis venir ce Ministre recevoir les ordres de cette Princesse; mais, quoi que je fusse affez persuadée de fes bonnes intentions, je ne voulus point lui montrer d'avoir part, à ce secret, de peur d'affoiblir dans fon Esprit cette importante Pro-- 1-1

1665 tection, & demeurai dans l'attente du fuccès que les paroles de la Reine-Mere pouroit produire. Je me contentai d'écrire à mes Amis, qu'ils auroient des nouvelles par les grandes Voies, & qu'on devoit leur mander quelque chose qui leur importoit. Je ne m'expliquai pas davantage, parceque ne doutant quasi pas que la Reine-Mere ne fût obeïe, je voulus leur laisse le plaisse d'être agréablement furpris, par un Courier de la part du Roi & de la Reine sa Mere. Le Courier n'arriva point, & par toutes: les Lectres qu'ils m'écrivoient il me paroiffoit qu'on les laissoit chez eux paisiblement. Quand je vis quinze jours passez dans cet oubli, j'en par-lai à la Reine-Mere, qui s'en étonna. L'Abbé de Montaigu, par ses ordres, alla savoir de le Tellier d'où procédoit ce filence, & lui dire qu'elle trouvoit étrange de n'entendre nulle Nouvelle du Duc de Navailles. Le Tellier parut surpris de cette Harangue, & dit qu'il avoit réprésenté à la Reine - Mere, quand' elle lui avoit fait l'honneur de lui

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 423 parler de cette Affaire, le mauvais 1665] effet que devoit avoir sa bonne volonté pour cet Exilé, & qu'il ne lui avoit point conseille de mander le Duc de Navailles; avoüant à Milord de Montaigu, qu'il en avoit parlé au Roi, mais qu'il n'avoit pas trouvé là propos qu'il sît ce que la Reine sa Mere lui avoit commandé. Il lui dit aussi en considence, que le Roi ne pouvoit souffrir, que le Disgracié reçût des Graces par d'autres mains que par les siennes. Je ne sus pas surprise de ce sentiment, le génie du Roi le conduisoit toujours à vouloir toute la Gloire pour lui, suivant en cela les Maximes ordinairement pratiquées par les Souverains. Il est à croire de plus, que le Ministre, qui étoit habile, & aussi intéressé à la conservation de la saveur, que le Roi en qualité de Roi le pouvoit être au foutien de son Autorité, lui avoit dit sur ce sujet tout ce qui pouvoit plaire à un Maitre, qui youloit que toutes choses parussent procéder de sa propre volonté. La crainte, qu'il eut peut être, qu'on le pût soubconner

1665. conner de favoriser les Exilez, augmenta ses complaisances; car les Amis, qui ne veulent rien hazarder, sont quelquessois plus dangereux en ces occasions, que les Ennemis dé-clarez. Je ne veux pas dire positi-vement, que le Tellier ait été tel que je l'en foubçonnai alors; mais, comme dans le nombre de ses Amis, il étoit lui même celui qu'il aimoit le mieux, je croi qu'il entra naturel-lement dans les maximes de la fausse Gloire du Roi, & qu'il applaudit facilement à ce qui passe parmi les Politiques pour une habileté nécesfaire. Je rendis compte à la Reine-Mere, de ce que Milord Montaigu m'avoit dit, & lui apris la Réponse de le Tellier. Cette Princesse, qui, malgré toutes ses douleurs, avoit toujours de l'application aux intérêts de ceux qu'elle honnoroit de sa bienveillance, me fit l'honneur de me dire vivement, & avec un peu d'émotion, que Mr. le Tellier avoit tort de n'avoir pas fait ce qu'elle lui avoit commandé; qu'il étoit foible & mauvais Ami; & qu'il avoit menti, (voi-

## à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 415 la fes propres mots,) quand il disoit 1665 qu'il l'avoit conseillée de ne pas mander au Duc de Navailles de venir; concluant enfin, qu'elle vouloit lui en parler encore. Elle le fit, & lui soutint qu'elle avoit la parole du Roi, & qu'elle vouloit absolument qu'il envoiât de leur part un Courier à ce

Duc. Le Tellier , ne se rebutant point , lui fit mille & mille difficultez, & lui dit , Qu'il étoit Ami du Duc de Navailles; mais, qu'il ne convenoit pas pour son propre intérêt qu'il revint fi-tot La Reine-Mere lui décida cette Affaire en lui disant, ces mêmes paroles : Mr. le Tellier, le Roi mon Fils est trop honnête Homme, &trop raisonnable, pour manquer à la parole qu'il m'a donnée. Fe veux que vous mandiés le Duc de Navailles, de Sa part, & de la mienne; &, en méme tems, je vous permets de l'instruire de toutes vos Difficultez, & de lui écrire qu'il choisisse, de venir voir le Roi & moi, ou de suivre vos Conseils. été donnée, deux jours après, qui 1665. Roi vint trouver la Reine sa Mere ? & lui dit publiquement, que comme il sçavoit la bonne volonté qu'elle avoit pour Navailles, il venoit lui dire qu'il l'avoit destiné pour commander dans les Païs d'Aunis, la 140chelle, & Brounge, à la place du Duc de Nevers, qui étoit en Italie. La Reine-Mere reçut cette Nouvelle avec joie. Elle lui en donna la prémiere des louanges infinies, & ne fit jamais aucun semblant de lui avoir parlé en faveur de ce Duc. Toute la Cour loua le Roi, & tous admirérent sa Générosité, d'avoir pardonné à un Homme, qui lui avoit déplu, le comblant de bienfaits, lors qu'il paroissoit n'ofer seulement espérer son pardon. Le Roi lui même envoia un Courier au Duc de Navailles, lui porter de sa part les Patentes de ces grands Gouvernemens, qui engageoient les Disgraciés à demeurer hors de la Cour, où il ne les vouloit pas. Cet habile Prince, pour les empêcher d'y venir, & contenter la Reine sa Mere, avoit trouvé cette louable invention, qui en effet étoit

avantageuse pour les malheureux; 1663. satisfaisante en quelque façon pour la Reine sa Mere, & glorieuse pour lui. Elle pouvoit même être utile à fon Service, parce que le Duc de Navailles étoit propre à le bien servir dans ce Poste si considérable, où il faloit un Homme fidele & capable des grandes choses. On peut juger par cette Conduite du Roi, combien il etoit avide de Gloire, puis qu'il n'en vouloit pas même laisser les miettes à la Reine sa Mere. C'étoit en être trop glouton; mais la faim qui causoit cette gloutonnie, toute defectueuse qu'elle eft , a toujours été remarquée dans tous les grands Princes, & a été en plusieurs la source de toutes leurs belles Actions. Le Roi vouloit tenir les Grands de son Roiaume attachés à lui, par la voie de ses bienfaits, comme la plus belle, & la plus forte : il défiroit réunir tout à lui; &, par sa Conduite, on peut voir, qu'en cette occasion toute la finesse de Louïs onzieme le devoit céder à la sienne. Elle lui devoit être aussi plus honorable, étant exemp428 Memoires pour servir

1665. exempte de toute malice, & suivie de bons effets. Il falloit seulement, pour contenter la Reine sa Mere, accompagner cette ambitieuse & delicate jalousie de sincérité; car, elle étoit capable d'entrer en confidence avec lui sur ses intérêts, & incapable d'en avoir quelqu'un qui pût lui nuire. Personne donc ne parla de cette Princesse. & peu de gens ont sçu la part qu'elle avoit eue à la belle Action que le Roi avoit faite. Je lui dis un jour sur cela, pour la divertir, que j'avois envie de dire tout haut, qu'elle méritoit de partager cette Gloire que l'on donnoit toute entiere au Roi, & que je voulois qu'elle fût louée aussi bien que lui. Elle me deffendit sérieusement d'en parler à qui que ce fût, & me fit Phonneur de me dire, Ce que je vou-lois faire est fait, & d'une maniere plus avantageuse pour ces pauvres gens; car, le Roi ne les voulant pas voir leur a donné plus que je n'aurois ôsé lui demander. Grass à Dieu, me dit-elle encore, je ne me soucie point des louanges: je suis bien aise que le Roi les ait toutes

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 429 toutes; je soubaite qu'il vive assez 1665: vertueusement pour les mériter.

Le Duc & la Duchesse de Navailles reçurent le Courier du Roi avec beaucoup de joie & de reconnoissance envers lui. A l'égard de la Reine-Mere, dont ils surent par mes Lettres les bontez, ils n'ôlérent s'en vanter, & ils observérent un grand silence sur tout ce qui pouvoit avoir quelque raport à cette Princesse. Outre les raisons qu'ils eurent de se taire. ils en purent avoir une autre que j'ai toujours remarqué être naturellement écrite dans le cœur de ceux qui reçoivent des Graces de la Cour. Ils ne veulent les devoir qu'à celui qui en est le Maître, & croient que les apparences de leur gratitude l'obligera à leur en faire de nouvelles. L'orgeuil humain les empêche aussi d'avouer que les soins & les applications de leurs Amis méritent qu'ils leur aient grande obligation des choses qu'ils obtiennent, croiant qu'elles font dûes à leurs services & à leur dignité.

La Reine-Mere, ne se contentant pas

#### Memoires pour servir

1665. pas de répandre ses charitables soins fur les Particuliers, voulut auffi avant que de mourir travailler à la confirmation de la Paix qu'elle avoit faite, entre le Roi fon Fils & le Roi fon Frere. Dans ce dessein, elle ordonna au Marquis de las Fuentes, Ambassadeur d'Espagne en France, d'écrire à ce Prince selon ses intentions, -& de lui mander qu'elle lui conscilloit de penser à disposer de ses Affaires en sorte qu'il laissat la Paix dans -l'Europe tout-à-fait affermie; que de bonne foi il fit quelque mison au Roi fon Fils fur les justes prétensions qu'il avoit sur la Flandre, vû que par les Loix de ces Provinces elles paroissoient devoir appartenir à la Reine. Ses légitimes fouhaits n'eurent pas le succès qu'elle avoit desiré: elle eut au contraire le déplaisir de perdre ce Frere qu'elle avoit tant aimé, fans qu'elle pût espérer de laiffer sa Famille dans la Possession assurée d'un bien qu'elle leur avoit pro-curé avec tant de soin.

La Nouvelle de la Mort du Roi Septem- d'Espagne arriva à la Cour le 27 me. bre.

& l'Histoire d'Anne d'Autriche. 431 Septembre, & ce Prince étoit mort 1665 le 17. du même Mois. La Reine ce jour-là étoit allée aux Carmelites. Le Roi lui manda de revenir au Louvre chez elle dans fa Chambre où il l'attendoit, & de ne point entrer chez la Reine leur Mere, avant que de l'avoir vû. La Reine revint aussi tot, pleine d'inquiétude & de trouble, de ce que le Roi lui venoit de mansler. Cette Princesse, étant chez elle, lui demanda le sujet de son retour, & si la Reine sa Mere etoit plus mal? Le Roi lui dit que non, mais qu'il avoit de mauvaises nouvelles à lui dire, & qu'il étoit fâché de lui aprendre que le Roi son Pere étoit extrémement malade. La Reine, voiant bien que ce qu'il difoit vouloit dire qu'il étoit mort, s'écria & lui dit, Je l'ai perdu: ditesle moi, je vois que cela n'est que trop vrai. Devinez-le, lui dit le Roi, car je ne vous le puis dire. Cette Princesse alors, n'en pouvant plus douter, se jetta toute pamée de douleur entre les bras du Roi, & pleura excessivement. Elle en fut si véritablement

### 432 Memoires pour servir

1655. blement affligee, qu'elle força le Roi d'accompagner de quelques larmes celles qu'elle répandit en grande abondance. Après avoir passé ces prémiers fentimens, qui à notre honte ne passent en tous que trop briévement, elle se mit au lit & le lendemain elle y fut encore jusques au foir; mais, voulant voir la Reine sa Mere, elle jetta un Manteau de deuil fur elle, & descendit dans sa Chambre. Cette Princesse, quasi mourante, aprenant cette même nouvelle, avoit pleuré, & dit seulement, parlant du Roi son Frere, qu'elle le fuivroit bien - tôt. Quand elle fout que la Reine venoit la voir, elle nous commanda à toutes de sortir de sa Chambre, afin sans doute de pouvoir se plaindre de leur perte commune avec plus de liberté. Ces deux grandes Princesses s'embrassérent avec la douleur & les larmes que méritoit la tendresse que ce Prince qu'elles regretoient avoit toujours eu, & pour l'une, & pour l'autre. L'Ambassadeur d'Éspagne, seul témoin de leur doulour, joignit ses larmes à celles que ré-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 433 répandirent en cette occasion les 1665? deux prémieres Femmes du Monde en Grandeur & Dignité. Lui & la Molina, qui seule de Femme y fut soufferte, tâchérent de les consoler, par la confidération du bonheur éternel, dont apparemment jouissoit ce Prince. Il avoit été toujours malheureux; mais, il avoit scu profiter dans ces dernieres années de ses Afflictions, de ses Pertes, & de ses Maladies; aiant fait de toutes ces choses un continuel sacrifice à la Justice Divine, afin d'éviter par cette Pénitence les justes chatimens de ses Péchés, & de ses Débauches particulieres, & publiques. Elles avoient par son exemple beaucoup autorisé le vice de ses Peuples, qui présentement font deshonnorez par l'excès de leur débordement. Après cette trifte Entrevue, les deux Dames d'Honneur, la Comtesse de Flex, & la Duchesse de Montausier, rentrérent dans la Chambre de la Reine-Mere, & moi avec elles. Un long filence de la part des deux Reines, & une Conversation fort languissante

434 Memoires pour servir

a665. de la nôtre, dura jusqu'à l'heure que la Reine remonta dans sa Chambre, où le Roi au fortir du Conseil vint souper avec elle. Ce Prince étoit déja peut-être occupé du desir de tirer ses avantages de l'état où la Mort du Roi d'Espagne mettoit son Roiaume. Il ne laissoit après lui qu'un Enfant, un peu plus jeune que Monsieur le Dauphin, & si mal sain, qu'il ne paroissoit pas devoir vivre. Il étoit Fils d'un Pere soupçonné de beaucoup de maux, & qui par la perte de ses autres Enfans donnoit lieu de croire, qu'il étoit difficile qu'il leur pût donner de la santé, puisqu'il n'en avoit pas lui même. Mais, comme Dieu en donne à qui il lui plait, ce jeune Roi parut en avoir, après la mort du Roi son Pere, plus que l'on ne pouvoit raisonnablement l'espérer. On écrivit alors d'Espagne, qu'il sembloit même avoir pris la Couronne avec l'espérance, non seulement de la vie, mais d'une vie accompagnée de bonheur; car, comme felon la coutume de ce Roiaume, on le proclama Roi, ses Suà l'Histoire d'Anne d'Autriche. 435 Sujets prirent à bon augure de ce que 1665; de deux Chaises qu'on lui présenta, dont l'une étoit en Broderie d'Or, & de Perles, mais vieille & fort esfacée, qui avoit autresois servi à Charles-Quint, & l'autre étoit toute neuve, brillante, & d'une riche Broderie, il prit celle de son illustre Aieul, en répétant de son propre mouvement les paroles de celui qui lui avoit dit, qu'elle avoit servi à cet Empereur, disant A servido à Carlos Quintos Pues en nombre de Dios, me quiero senta

en ella \* Ella en ella \* Ella Pendant que la Reine - Mere fouf · a Charfroit, & que la Reine jettoit des lar-les mes pour le Roi fon Pere , le Roi, Quint? que la longueur des maladies de la veux Reine fa Mere rendoit moins fentible donc au à la triftesse, attré par les plaisirs , se nom au à la triftesse, attré par les plaisirs , se nom au à laisoit aller facilement à eux. L'hi-Dieu ver , qui convie aux Divertissemens, ans fir que le Roi & Monsseur , qui cur ent que les maux de la Reine leur Mere ne finitoient pas si-tôt , consentirent quasi malgré leur Raison à sui-vre les sentimens de la Nature , qui , au lieu de la douleur , voudtoit toujours de la joie.

Tome V.

Ţ

436 Memoires pour servir

1666. La veille des Rois, il y ent grand Bal chez Monsieur; &, malgré l'Amitié qu'il avoit pour la Reine sa Me-Janvier re, il ne laisla pas d'y prendre plaisir. Ce Bal fut précédé par un grand Soupé, accompagné de toute la magnificence requise en de telles occasions. La Reine, qui n'alloit point cette année aux Divertissemens, fit elle mê. me accommoder l'Habit du Roi, qui étoit de Drap violet, à cause du Deuil qu'il portoit du Roi d'Espagne son Beau-Pere; mais, si couvert de grosses Perles & de gros Diamans, que c'étoit une chose merveilleuse à voir. Monsieur & Madame étoient de même fort parez; car, l'un & l'autre n'étoient pas fâchés de faire voir, qu'ils étoient aimables. Monsieur n'avoit pas de passion dans l'ame, qui parût le tourmenter. Au lieu d'aimer la beauté des Dames, il aimoit lui même à leur plaire par la sienne, & leurs louanges ne lui déplaisoient pas. se divertissoit en leur compagnie, mais il paroissoit à son procédé avoir dans le cœur tant d'innocence à leur égard, que les plus dangereuses par leurs charmes vivoient avec lui, & lui avec elles.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 417 elles, aussi modestement que s'il eût 1666. été lui même une Dame. Cette Fête se donna sous la nécessité apparente de quelques Etrangers d'importance, à qui le Roi voulut faire voir la Grandeur & la Beauté de la Cour.

Il falut alors que le Roi & Mon- Le 6 fieur millent pour deux jours quelque Janvier intervalle à leurs Divertissemens : car. la Reine leur Mere empira beau coup. Le lendemain, jour des Rois, elle retomba dans de nouveaux accidens, la fievre lui redoubla, elle eut un grand friffon, & il parut une autre Eresipelle, que l'on dit être l'ordinaire effet des Cancers. La Reine-Mere étant dans un état pire que la mort, on crut qu'elle devoit être laile du remede d'Alliot, qui lui causoit incessament une douleur insuportable; mais, elle n'en parloit point, & il falloit à peu près le deviner. Plusieurs Personnes lui proposérent de le quiter, & de se mettre entre les mains d'un Homme qui se disoit de Milan, qui depuis quelque tems étoit venu s'introduire en France, disant qu'il avoit un remede insaillible pour le mal de la Reine Mere. L'Ambassadeur d'Espa-

gne

1666, gne avoit écrit en Italie pour sçavoir de ses nouvelles, & les relations n'en avoient pas été avantageuses, mais il traitoit une Femme qui paroissoit se porter mieux, depuis qu'elle se servoit de lui. L'indifférence de la Reine. Mere étoit si grande sur ce qui regardoit sa vie, qu'elle ne paroissoit point avoir de volonté déterminée, ni de prendre ni de laisser Alliot. Quand on lui proposoit de le changer, elle disoit qu'un autre peut être seroit encore pis; & on ne pouvoit apercevoir en elle qu'une ferme résolution de souffrir. Elle s'abandonnoit entiérement à la volonté de Dieu, jusques à s'abandonner aussi en toutes choses à la volonté des Hommes. Chacun se mêloit de lui donner des Conseils; mais, elle n'en recevoit aucun, & ne paroissoit pas même fort appliquée à les écouter. Elle renvoioit toujours au Roi ceux qui lui en parloient, & le prioit d'en ordonner. Il paroissoit y penfer avec affez d'aplication, pour laisser voir en lui que l'Amitié qu'il avoit toujours eue pour la Reine sa Mere n'étoit pas éteinte dans son cœur: mais, la Reine-Mere empiroir,

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 419

& les Médecins, qui peu auparavant 1666, dans un bon intervalle qu'elle avoit eu, avoient dit qu'elle ne mourroit pas de son Cancer, en desepéroient; &, ne sachant plus que faire, lui persuadérent de se servir du Milanois. Elle y consenti aussi tôt, sans montrer ni espoit, ni crainte, ni répugnance: &, le neuvieme de Janvier cet Homme lui appliqua ses remedes; mais, ils n'eutent point d'autre esser que de hâter sa mort.

Ce même jour, il y eut des Fiançailles, au Palais Roial, d'une Fille d'Honneur de Madame, nommé Atrigni, Confidente du Roi & de Mlle. de la Valliere. Le Roi lui donna de confidérables fommes d'argent, & la fit époufer au Comte du Roule, avec de grands avantages qu'il lui fit. Elle eut fujet, selon les fausses Maximes du Monde, de s'estimer heureuse, d'avoir été la Considente des secrets du Roi; car, de pauvre & accablée de la mauvaise Fortune, elle devint une grande Dame.

Après les Fiançailles faites au Palais Roial, suivit une grande Fête chez le Duc de Crequi, Parent du Comte du T 3 Roule; 1666. Roule; c'est-à dire le Bal, la Comé. die, & un grand Soupé. La Reine. qui ce soir-là etoit seule auprès de la Reine sa Mere, & qui par la raison de son Deuil, ainsi que je viens de le dire, ne pouvoit être d'aucun Diver. tissement, murmura contre celui-là. Il lui déplaisoit encore plus que les autres, à cause de la part que Mlle. de la Valliere y avoit; car, toutes les faveurs faites à son Amie d'Artigni tiroient leur source de la sienne. La Reine-Mere, avec sa douceur ordinaire, répondit à la Reine, qu'il falloit pardonner les emportemens de la Jeunesse; mais, de la maniere qu'elle le disoit, il me parut clairement que son cœur ne s'accordoit pas avec sa prudence. Ce n'est pas sans sujer que les Poetes ont feint des Demeures delicieuses, où leurs Héros restoient enchantez , c'est-à-dire , privez de la connoissance de leurs Devoirs & & foumis aux illusions des sens; puisque les passions ordinaires, par leurs effets, nous font voir de nos yeux des Hommes sages avoir des intervalles d'emportement, qui leur font perdre l'usage de leur Raison, & les empéchent

# à l'Histoire d'Anne d'Antriche. 441 chent de faire aucuns Actes de 2 1656.

Vertu qu'ils ont naturellement dans le cœur, & dont ils ont donné d'éviden. tes preuves. J'étois seule auprès des deux Reines, & leur conversation sur cette grande matiere me faisant de la peine, pour les détourner toutes deux de ces facheuses pensées, & leur faire changer de discours, je leur dis que l'esperois aussi que nous aurions notre tour, & que nous danserions au Printems. Mon dire étoit fondé fur une Prophétie, qu'un de mes Amis le matin de ce même jour me dit avoir été faite, & que j'avois contée à la Reine - Mere. Il m'avoit apris, qu'un grand Astrologue de notre tems alluroit qu'elle guériroit vers cette saiion, & cette fabuleule Prédiction, me. faisoit espérer quelque merveille du remede du Milanois : mais , c'étoit d'une maniere qui ne me consoloit guere; car, je voiois des choses trop contraires à cette Prediction, pour en tirer quelque espoit véritable.

Le lendemain des Fiançailles de Mlle. d'Artigni, qui fut le dixieme du mois, la fievre de la Reine-Mere, qui le jour précédent avoit été moin1666, dre, redoubla par un grand frisson, qui lui dura long - tems. Malgré ce facheux Accident, le Roi & Monsieur furent à la Comédie avec la nouvelle mariée. Le soir, les Médecins trouvérent la fievre de la Reine-Mere fort allumée, & son poux étant mauvais, ils jugérent à propos de la seigner. La Reine aussi-tôt le manda au Roi. Il vint, après que la Comédie fut achevée, voir la Reine sa Mere, qui venoit d'être saignée. Dans ces états si terribles, elle passa de cruelles nuits. & l'excès de la Douleur la forçant quelquefois de soupirer de tems en tems, parlant à Dieu, on entendoir qu'elle disoit, Helas, Seigneur! je me plains, & vous voulez que je souffre. Depuis qu'elle se servoit du Milanois, son Martire étoit augmenté, par la puanteur qui sortoit de son Cancer. Cette souffrance étoit si contraire à fon inclination, qu'on peut dire avec vérité, que ce mal seul en étoit un fort grand pour elle. Un de ces jours, comme elle se plaignoit de cette incommodité, étant seule auprès d'elle; elle me fit l'honneur de me dire tout bas , Dien veut en cela me chatier , d'avoir

à l'Histoire d'Anne d'Auriche. 443 d'avoir eu trop d'amour-propre, & 1666. d'avoir trop aimé la beauté de mon

corps. Le quinzieme, on donna à la Reine-Mere une Médecine, & les Médeeins s'imaginérent qu'elle lui avoit fait du bien ; mais , la nuit suivante , elle fut très malade. Sa douleur fut si grande, qu'elle se sentit comme forcée de jetter des larmes, qui fortirent de ses yeux avec abondance. Mile. de Beauvais, qui la veilloit, me conta le lendemain, que cette vertueuse Princesse lui avoit dit , Je ne pleure pas: ces larmes, que vous voiez sortir de mes yeux, c'est la douleur qui les contraint de sortir; car, vous sçavez que je ne suis pas pleureuse. L'Archevêque d'Auch, voiant le mauvais état où elle étoit, l'en avertit, & lui parla clairement du peu d'espoir qu'avoient les Médecins de sa vie. Elle l'en remercia; &, sans s'étonner de cette Harangue, n'en fit aucun semblant.

Depuis quelques mois, la Reine-Mere se consession tous les jours, & son Consesseur l'entretenoit long tems. Elle en avoit un alors, qui étoit venu d'Espagne, qui se trouva par bonheur 1666, pour elle un bon Religieux & sçavant; si bien qu'il est à croire qu'elle étoit bien préparée à ce grand voiage de l'Eternité, qu'elle devoit faire bientôt. C'est ce qui causoit en elle cette grande Paix. Une autre nuit des dernieres de sa vie, la même Mlle. de Beauvais m'a conté, que quelquesunes de ses Femmes, & elle, étant auprès de cette constante Princesse, elle leur dit, Je sçai l'état où je suis : je sens que je ne puis plus vivre; & je voi bien à vos mines, que vous en étes toutes aussi persuadées que moi. Une de celles, qui écoient présentes, s'étant mise à pleurer, la Reine - Mere lui dit presque en riant, & comme se moquant d'elle, Vraiment Niel (c'étoit ainsi que s'appelloit cette Dame) Vous êtes bien sotte: & ne faut-il pas mourir? Et de plus, quand cela sera, vous pleurerez; mais ne vous en affigez, pas avant le tems.

Le Samedi seizieme du mois, je ne pus aller au Louvre, & comme j'envoiat souvent seavoir des nouvelles de la Beine-Mere, on me manda tostjours qu'elle empiroit. Le lendemain Dimanche au matin, je la trouvai

à l'Histoire d'Anne d'Autriche: 445 très mal, & toute sa Cour dans une 1666. grande consternation. Monsieur, en me voiant, me fit l'honneur de me dire, Que fites-vous hier, que vous n'étiés pas ici? Nous eumes une terrible journée. Je parlai au Milanois. Je le trouvai sans parole, & les Médecins sans aucune espérance. Une Erésipelle étoit sortie tout de nouveau; mais, elle n'avoit sait que paroitre & n'avoit point eu d'autre effet que de lui avoir fait enfler les bras & les mains, & même la gorge. Outre ces mauvais accidens, elle avoit le poulx mauvais & foible.

La douleur que je fentis, voiant la Le 17 Reine-Mere en cet état, me fit sortir Jandaurpès d'elle, afin d'aller chercher vier-hors de sa présence quelque soulagement à ma peine. Je m'en allai à la Messe aux Jacobins de la Rue Saint-Honnoré. La j'éprouvai ce que c'est que de perdre ce que l'on aime; mais, ayant repris des sorces en ce lieu par la soumission que toute-ame Chrétienne doit avoir aux Volontez Divines, je retournai au Louvre; car, l'inquiétude & la tristesse nous portent naturellement à changer de lieu.

1700

145 Memoires pour servir

1666. Comme j'entrai dans la Chambre de cette grande Reine, je trouvai Monfieur seul auprès d'elle, assis au chever de son Lit. Elle étoit dans son meilleur tems; je veux dire dans l'intervalle de ses redoublemens. Elle étoir même un peu mieux que le matin, parce qu'elle s'étoit assoupie pour quelques momens. Ses souffrances ne laissoient pas d'être excessives: je le connus à ses yeux, & malgré son silence je vis ces douleurs. Je me mis à genoux devant son Lit, & comme je voulus lui toucher le poulx, elle me fit l'honneur de me dire ces mêmes paroles : Madame de Motteville, je souffre beaucoup. Il n'y a point d'endroit en mon corps, dans lequel je ne sente de très grandes douleurs. Puis, levant les yeux au Ciel, elle dit , Dieu le veut. Oui , mon Dieu, vous le voulez, & je le veux bien auffi de tout mon cœur. Out, mon Dieu, de tout mon cœur. Monsieur, tendrement touché de ces admirables paroles, se mit à pleurer, & les larmes m'étant venues aux yeux, je me retirai d'auprès d'elle, sans pouvoir lui répondre. Dieu étoit dans à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 447

fon cœur, qui lui donnoit toute la 16662 piété & la patience, dont elle avolt besoin. Les raisonnemens des Créatures n'y pouvoient rien ajouter. Il ne restoit rien à faire à ceux qui avoient l'honneur d'être auprès d'elle, qu'à l'admirer ; mais , cette admiration pouvant être dangereuse à sa Perfection, le mieux étoit de se taire, & de remercier Dieu des graces qu'il lui faisoir. Après ces marques de vertu. de soumission, & de patience, cette admirable Princelle nous en donna de la force de son ame; car, la Reine . étant arrivée là deffus, elle s'affit auprès d'elle, & Monsieur se raprocha. L'Ambassadeur d'Espagne entra dans ce même instant, qui apporta des Lettres à la Reine. Il s'en trouva une de la Reine d'Espagne, qui écrivoit à la Reine-Mere la Tante. & fa Belle - Sœur tout ensemble. Elle la prit, & pria la Reine de la lire tout haut; ce qu'elle fit. Cette Lettre étoit bonne, bien longue, & de bon iens. Monsieur, voulant s'instruire des grandes choses, fit plufieurs questions à l'Ambassadeur d'Espagne sur les Affaires de ce Roiaume, & fur le T 7 Gou.

## 448 Memoires pour servir

1666. Gouvernement de la Régente. Cet Homme étoit naturellement grand parleur. Il amplifia cette conversation de quantité de paroles inutiles, & la rendit fort longue. La Reine-Mere, malgré la mort & la douleur, entra dans toutes ces Narrations, avec un esprit aussi present, que si elle eut été en bonne santé; puis elle même prit la Lettre & la mit sous son oreiller. disant à la Reine tout ce qu'elle desiroit mander à cette Reine Régente, à qui elle devoit saire réponce au lieu · d'elle. Pendant ce tems-là, je m'occupai davantage à remarquer la fermeté de la Reine - Mere, toujours égale en tout tems, qu'à écouter les raison-\* En nemens qui se firent sur la Cour d'Esverité, pagne; & ceux qui pourront lire sans doute que j'avois raison. même moment, la Schora Molina s'aprocha de cette illustre Malade, & lui dit en Espagnol, Afé, que vuestra Magestad es muy coloradica. \* Et la Reine-Mere, de sang froid, & com-Molime en riant, lui répondit, Y como .. j'ai une Molina, en verdad que tengo muy buena Calentura +. Auffi - tor après cette

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 449 cette tranquille Conservation, la Rei-1666, ne Mere eur un redoublement qui fut plus violent que les autres. Elle connut qu'elle empiroit, & le dit à l'Archevêque d'Auch, qui en demeura

d'acord avec elle; mais, comme il ne la trouva pas encore assez mal pour lui

donner le St. Viatique, elle conclut de communier après minuit.

A l'heure ordinaire, c'est à dire à dix heures du soir, la Reine-Mere donna le bon soir à la Reine, à Monsieur, & à Madame. Il nous parut à la Comtesse de Flex & à moi, qu'elle les pressa de partir avec plus d'apreté qu'elle n'avoit accoutumé de faire. Elle étoit plus abatue & plus oppresfée de ses excessives douleurs; &, comme elle n'aimoit point à faire voir ses souffrances, elle voulut alors être seule, afin de pouvoir endurer ces maux avec moins de contrainte. Ce même soir, en voulant prendre des œufs frais qu'on lui fervit, elle me parut dans un fort mauvais état ; &, daus ce seul instant de sa vie, elle parut avoir plus de soixante ans; car, son corps, par l'enflure de ses bras, de ses mains, & de son visage, étoit 1666. li appesanti, qu'à peine pouvoit-elle lever la tête, ni hausser ses mains jusqu'à sa bouche. Il étoit disticile de voit une si grande Princesse en cet état, sans envisager sortement le néant de la Créature, & combien tous les fecours sont inutiles, quand il plait à Dieu de détruire les premieres Personnes du Monde.

> Depuis les grands maux de la Reine-Mere, elle avoit accoutumé, quand sa Roiale Famille l'avoit quitée, & que le rideau de son Lit étoit tiré, de faire dire les Liranies de la Passion avec beaucoup d'autres Prieres; ce que l'Archevêque d'Auch faifoit pour l'ordinaire, ou quelqu'un de ses Aumoniers. Après qu'elles eurent été dites, on se retira d'auptès d'elle, pour voir si elle n'auroit point quelque moment de repos; mais, bien loin d'en avoir, nous l'entendimes tonjours se plaindre, ce qu'elle se permettoit de faire quelquefois la nuit, mais jamais le jour, parceque la nuit elle étoit plus seule, & ne craignoit point de faire de la peine à personne.

Après minuit, son grand Aumonier lui dit la Messe dans son Oratoire, qui

Il Histoire d'Anne d'Autriche. 451 étoit à la ruelle de son Lit. Il la 1666. communia, & je remarquai qu'elle recut Notre Seigneur avec une dévotion toute extraordinaire. Il sembloit, vu le calme où elle étoit, que ses douleurs & ses maux l'eussent quitée; car, son application à Dieu étoit si grande, qu'il étoit aisé de voir que l'ame en ces occasions l'emportoit sur le corps. Elle fut servie, après l'Archevêque d'Auch, de l'Evêque de Mande son prémier Aumonier, de l'Abbé de Guemadeu, son Aumonier ordinaire, & de quelques autres, de la Comtesse de Flex sa Dame d'Honneur, & de la Duchesse de Noailles fa Dame d'Atour. Le silence & la solitude de la nuit n'empêchérent pas que toutes ces personnes ne rendissent par leurs grands respects, & par leurs reverences rélitérées, tous les honneurs qui étoient dus à une si grande Princesse, qui étoit en Naissance & Dignité la premiere du Monde; mais, toute son élévation alloit être annéantie, & cette si auguste Personne, si estimable & si révérée, malgré nos souhaits, alloit être effacée du nom-

bre

#### Mémoires pour servir

1666. bre des vivans, parcequé Dieu, le Dien des vivans & des morts le vouloit ainfi.

Le Lundi, après avoir un peu réposé, je retournai au Louvre de bon Le 18 coup souffert depuis sa Communion,

matin. La Reine-Mere avoit beau-Janvier sa fievre & les facheux accidens de sa maladie augmentoient plûtôt que de diminuer. Le remede du Milanois, étant de soi fort violent, avoit fait consommer les chairs du Cancer trop promtement, & les esprits étant dissipez, la nature n'avoit plus de forces pour jetter dehors l'humeur de l'Erésipelle. Cette humeur s'étoit tellement jettée entre cuir & chair, que ses épaules commençoient à s'ulceret; &, comme elle étoit toujours conchée fur le dos, elle y sentoit beaucoup de mal. Elle me recommanda de les toucher-Te les trouvai déjà toutes plaines de glandes; & je fus étonnée de ce qu'elle souffroit une si grande augmentation de douleur sans en parler. dis aux Médecins, afin de les obliger à y mettre quelque chose. Ils le promirent, & je vins le dire à la Reine-Merc

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 453

Mere. Cette piense & constante 1666. Princesse, ne se regardant plus devant Dieu, qu'avec les fentimens d'une Chrêtienne pleine d'humilité & de l'unique desir de faire pénitence, me fit l'honneur de me répondre toute occupée en Dieu, J'ai abandonné mon corps à la Justice de Dieu: les Hommes en feront tout ce qu'il leur plaira. Comme les Hommes étoient destinez à la faire souffrir, ils ne mirent rien fur ses épaules. Il est à croire que Dieu l'ordonnoit de cette sorte, pour \*Dame Catala-

la purifier davantage à ses yeux. La Comtesse d'Ille \* alors s'étant avoit approchée de la Reine-Mere, elle lui du médit qu'elle souffroit d'excessives dou-rise & leurs, & lui parlant de la peine qu'el-coup le avoit de la mauvaise senteur qui sor- d'Estoit de son sein, après une Résléxion prit. qu'elle sit sur l'état où elle étoit, elle # 4h! lui dit en la regardant fixement, & Comteftouchant son Drap, Ha! Condessa, fe, des favanas de Butista, Condessa, savanas Draps de Bade Batifia # ! Elle voulut lui marquer tiffe! par ces paroles, & en lui montrant Des ses. Draps, qu'elle se reprochoit alors Draps les délicatesles trop grandes qu'elle de Baavoit Com-

tesse !

#### 454 Memoires pour fervir

66. avoit eues pour sa Personne, quand étant en santé elle ne pouvoit soussifique des Draps extraordinairement sins. Cette Dame prétendoit venir d'un Batard à un des derniers Rois d'Arragon. Son Mati étoit Catalan de Nation: son Nom étoit d'Ardenne; il s'étoit révolté contre le Roi d'Espagne son Maitre, & l'avoit quité pour se donner au Roi. L'un & l'autre avoient de la Piété, de l'Esprit, & de Mérite; & la Reine - Mere estimoit assez cette Dame.

Sur les dix heures du matin , la Reine-Mere sommeilla un peu, plutôt par excès de lassitude, que par une bonne cause. A son réveil . le Roi la vint voir, qui n'y tarda guere; car, dans ce moment il falloit qu'il allât au Conseil: La Reine & Monsieur, étant restez auprès d'elle, se mirent à parler de choses indifférentes pour essaier de la divertir. J'étois au pied de fon Lit. Cette Princeffe, jufqu'à fa fin toujours occupée des besoins des autres, eut soin de me demander si j'avois diné; car, alors il étoit tard. Quand je lui eus dit que non, elle md

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 455 me répondit avec cette douce & hon- 166 nête maniere, dont elle sçavoit charmer ceux qui avoient l'honneur de l'approcher, Vous avez bien la mine aujourd'hui de n'y pas aller. Allez, allez, diner chez la Molina: voulant me dire par là, qu'elle connoissoit que l'état où elle étoit me rendroit incapable de penser à mes besoins. Voilà une des dernieres fois qu'elle m'a fait l'honneur de me parler; car, la mort depuis cet instant la força d'oublier ceux qu'elle honnoroit de sa bienveil. lance, pour ne s'occuper plus que de l'Eternité, & de sa Roiale Famille. Elle vosoit de près ce terrible moment, qui devoit bientôt la séparet pour jamais de la Terre. Elle desiroit lans doute d'aller jouir de ce Repos qui ne finit point; mais, avant que de le posséder, il falloit que ce qui étoit de corruptible en elle prit fin: & ce passage si affreux à tous, & qui malgré la constance lui paroissoit tel, étoit une assez grande affaire pour remplir toutes ses Pensées. Sur-les trois heures après midi, son redoublement la prit, & les Médecins trouvérent qu'elle empiroit. L'Arche1666. vêque d'Auch alors lui parla plus positivement des approches de la mort; ce qu'elle reçut à son ordinaire: car, il y avoit long - tems qu'elle étoit accoutumée à cette Harangue. Il lui conseilla de faire une revûe sur toute sa vie, & de la partager en trois Etats, en celui de son Enfance jusqu'à son Mariage, depuis son Mariage jusqu'à sa Régence, & depuis sa Régence jusqu'à l'heure où elle étoit. Elle reçut ce Conseil, & se mit aussi-tôt en état de l'éxécuter. Elle fut quelque tems à y penser, puis fit approcher son Confesseur, & l'aiant fait asseoir auprès d'elle, elle commença une conversation avec lui, qui paroissoit plûtôt une légere revue qu'une Confession générale, faite avec les applications d'esprit que demande cette Action; car, elle souffrit, que quelque peu de Personnes demeurassent dans sa Chambre, & j'eus l'honneur d'être de ce nombre.

Le foir à dix heures, le Roi, la Reine, Monsieur, & Madame, après qu'ils eurent soupé, rentrérent à leur ordinaire dans sa Chambre; mais, elle les pressa instamment de la laisser, & dç

#### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 457 de se retirer. Le Roi, voulant lui 1666, obéir, s'en alla; & la Reine monta à fa Chambre. La Reine-Mere, qui crut que Monsieur ne la voudroit point quiter, lui ordonna positivement de s'en aller chez lui. Il voulut éviter ce Commandement, & se cacha dans le Cabinet des Bains, puis fit semblant de s'en aller; mais, la Reine sa Mere prévoiant toutes ses louables finesses, le rapella, & lui dit qu'elle le vouloit absolument. Il fut donc contraint de ne plus paroitre devant elle, & demeura presque toute la nuit assis aux pieds de son Lit. J'eus l'honneur de lui tenir compagnie, & de participer à ses inquiétudes, qui redoublérent beaucoup à cause d'une facheuse toux qui furvint à la Reine sa Mere, par où l'on jugea que l'humeur du Cancer se jettoit sur la poitrine, & que c'étoit une marque certaine du malheur qui alloit arriver à la Maison Roiale, & à toute la France. A minuir, le redou? blement de cette Princesse parut un peu diminué, & Monsieur s'en alla, afin de laisser reposer les Dames qui veilloient la Reine sa Mere. fit l'honneur de me remener avec lui

#666. au Palais Roial, où je logeois', & où je m'assûre qu'il eut une mauvaise nuit; car, il me parut aussi affligé qu'il le devoit être.

Le lendemain Mardi, les mauvais Le 19 accidens, qui paroifloient nous devoir priver de notre illustre Princesse, augmentérent toujours; mais, sa propieté, qui malgré la nature de son mal ne l'abandonna jamais, l'obligea sur le soir de desirer que l'on sit son Lit. Elle fut obéie avec beaucoup de peine; car elle étoit foible, & fort pefante. Auffi-tot qu'elle y fut remile, les Médecins qui trouvérent que son poux étoit mauvais, & qu'elle s'affoiblissoit, dirent au Roi qu'il falloit penser à lui faire recevoir le Saint Viatique. Il étoit alors cinq ou fix heures du foir; &, quoi qu'elle n'eût jamais témoigné d'aprehender la mort, on jugea à propos de la penser avant que de lui dire l'état où elle étoit. Depuis quelques jours, quand on la pensoit, on lui tenoit des sachets de senteur auprès du nez, pour la soulager de la mauvaise odeur qui sortoit de la Plaie. Jusques là, elle n'en avoit point été incommodée, parceque les autres

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 459 autres remedes dont elle s'étoit servie 1666: empêchoient la pourriture; & même alors ceux qui l'approchoient, par la quantité de parfums qui étoient sur son lit, n'en pouvoient pas être incommodez. Cette derniere fois, je remarquai qu'elle ne se voioit pas en nécessité de boucher son nez, sans avoir de quoi offrir à Dieu par de nouveaux Sacrifices; puis, regardant sa main qui étoir un peu enflée, elle dit tout bas, comme se le disant à elle même, en faisant un petit signe de la tête, qui vouloit beaucoup dire, ma main est inflée, dà : il est tems de partir. Tant de maux & de souffrances n'avoient pû détruire la beauté de ses bras & de ses mains; jamais ils n'en avoient tant eu que dans ces derniers jours : ce que les maladies avoient pu gâter par un peu de maigreur, l'enflure qui leur restoit de l'Eréfipelle le réparoit parfaitement. Ils paro soient plûtôt des bras & des mains d'albastre, que de chair; mais, ce qui dans le tems n'avoit pû finir

me tems.

L'Archevêque d'Auch, à qui la

Tome V. Y Reine-

alloit être effacé, par la fin de ce mê-

1666 Reine - Mere s'étoit confiée du foin de la plus importante Affaire de fa Vie, qui étoit de lui aider à la bien finir, lui dit alors qu'elle n'avoit plus de tems à perdre, & qu'il étoit nécessaire de penser à recevoir ses der-niers Sacremens. Dans ce moment je n'étois pas auprès de cette grande Princesse; ma douleur m'obligeoit souvent de m'en séparer; & ce discours, qui marquoit les funestes aproches de la Mort . m'avoit fait retirer dans un coin de son Cabinet. Ceux, qui en étoient plus proches, ont dit qu'alors sa voix changea, & que malgré sa fermeté ordinaire, l'horreur naturelle que tous les hommes sentent à la vue de leur destruction eut en elle son effet. Quand cela feroit, je ne m'en étonne pas; il n'y a guere de Héros, de Philosophes, ni même de Saints, qui n'en aie fenti l'amertume : mais , pour moi, je puis dire avec vérité, que m'étant raprochée d'elle aussi - tôt après, je ne m'aperçus point de ce changement; & que si la Nature la força de sentir pour quelques mo-mens la perte de sa Vie, sa Raison

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 451

& la force de son Esprit surmontérent 1666. bien vite ces sentimens dans son ame: car, depuis cet instant, il, ne parut en elle aucune marque de crainte, ni de triftesse. Elle n'eut aucun attendriffement sur elle même, & ne témoigna nulle foiblesse , ni dans ses paroles, ni dans ses actions. Dieu lui avoit donné une fermeté, qui. dans toutes les grandes occasions où elle avoit eu à efifter à ses malheurs. & à ses Ennemis, ne l'avoit jamais abandonnée. Il ne l'en voulut pas priver dans ces dernieres heures, où nous devons croire que la main du Très-haut, qui a toujours été à son aide, la soutint & la fortifia.

La Reine-Mere alors voulut parler au Roi & fit retirer tout le monde. Elle voulut aussi parler à la Reine, & ensuite à tous les deux ensemble. Il est à croire qu'en cette occasion elle leur souhaita le bonheur & la paix dans leur Mariage, avec la crainte de Dieu, & l'abondance de ses Bénédictions. Les paroles de cette estimable Mere surent sans doute reçues du Roi avec un vrai cœur de Fils plein de respect & de reconnoissance;

V 2

1656. &, s'il nous est permis de pénétrer dans leurs fentimens, nous devons penser que tout ce qu'une si louable & si vertueuse Amitić a pû produire en l'une & en l'autre de ces Personnes Roiales, ne sçauroit être sans l'accompagnement des graces célestes. Cette admirable Mere voulut de mê-•me parler à Monsieur. On peut juger auff, qu'elle lui donna des Avis falutaires pour l'aver , nécessaires à fon falut, convenables à la grandeur de sa Naissance, & utiles à son Repos, afin que sa vie fut Chrétienne, estimable au Public, & sa Conduite agréable au Roi.

Après toutes ces choses, on ne pensa plus qu'à faire recevoir le St. Viatique à là Reine-Mere. Le Roi. & la Reine, Monseur & Madame, al-lérent au devant du St. Sacrement. Mademoisfelle Fille aince du feu Duc d'Orleans, Mr. le Prince, Mr. le Duc, & Madame de Carignan, les suivirent, accompagnés de toute la Cour. Les Hommes allérent avec le Roi jusques à la Paroisse: les Dames avec la Reine jusque'à la Porte du

Louvre.

L'Ar-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 463

L'Archevêque d'Auch apporta 1666. Notre Seigneur, suivi de l'Evêquede Mande, du Curé de St. Germain, de l'Abbé de Guemadeu, & de quelques autres Aumoniers. Cet Archevêque, tenant la Sainte Hostie, fit à la Reine une Exhortation fort Chrétienne. Il lui fit voir la nécessité de s'annéantir devant Dieu, lui représenta l'inutilité de toutes les choses que l'on estime le plus, dans le Monde, & lui dit qu'encore qu'elle fût Fille de tant de Rois & d'Empereurs, Mere, Tante, & Sœur, des plus puissans Princes de la Terre, elle devoit confidérer qu'elle alloit être égalée à la moindre Créature; que toutes ces Grandeurs ne lui ferviroient plus de rien; que le seul repentir de ses Péchés, sa Pénitence, & son Humilité, en ce terrible moment lui feroient utiles & falutaires; qu'elle alloit paroitre devant Dieu, pour être jugée selon ses œuvres, où la seule Miséricorde de Dieu alloit être toute sa Richesse. Elle écouta ce Discours avec un grand recueillement d'esprit, & communia avec une dévotion digne des sentimens de pie-

## 464 Memoires pour servir

1666. té qu'elle avoit eus toute sa vie. L'émotion d'une si sainte & si importante action, & celle de la fievre lui donnérent alors du brillant dans les yeux, & du rouge au visage; & dans cet instant elle parut si belle à tous, & particuliérement au Roi, qui étoit debout aux pieds de son Lit, que se tournant vers Mlle. de Beauvais, qui se trouva auprès de lui occupée au service, il lui dit à demibas; Regardez la Reine ma Mere. ne l'ai jamais vue si belle. Après que cette admirable Princesse eur emploié quelque tems à remercier Dieu, à l'adorer, & à penser à l'Eternité, elle fit approcher ses illustres Enfans, & leur donna sa Bénédiction, leur souhaittant celle de Dieu. donna encore en particulier à la Reine, pour Monseigneur le Dauphin ion Petit-Fils, & a Monsieur, pour fes deux autres Enfans. Elle ne parla point à Madame en particulier; car, elle crut, à ce que l'on s'imagine, que les sentimens de cette jeune Princesse étoient si fortement établis dans fon cœur, qu'il lui feroit impossible de les changer. Ces quatre l'Histoire d'Anne d'Autriche. 465 tre Roiales Personnes se jettérent à 1666.

genoux devant le Lit de la Reine leur Mere, lui baiférent la main, & pleurérent; mais, comme je fais profession de dire sincérement la vérité, il me semble qu'ils ne pleurérent pas tant que la prémiere fois qu'il crurent la perdre à Saint Germain, ou du moins ils ne pleurérent pas affez-Il est de la nature du tems d'user toutes choses, & l'état où elle étoit diminua fans doute leur douleur; car fes maux ne pouvant finir qu'avec fa vie, c'étoit quasi l'aimer, que de voir sa fin avec quelque espece de consolation. Tous ceux qui étoient dans la Chambre pleurérent aussi ; mais celle, qui étoit si digne d'être regrettée, ne parut s'émouvoir sur rien de ce qu'elle voioit, & demeura dans une gravité, qui avoit quelque chose de fort beau. Cette grande Princesse occupa son Esprit à penser à Dieu seul, qui, régnant en elle par la foi , l'empêchoit de sentir la perte de la vie. Le Roi étoit alors de bout vis à vis d'elle, qui pleuroit. Après qu'elle eut été quelque tems recueillie, elle le regarda fixement,

V 4

466

1666. & lui dit, avec la Majesté d'une Reine, & l'Autorité d'une Mere, Faites ce que je vous ai dit : je vous le dis encore , le faint Sacrement sur les. leures. Le Roi, avec un profond respect, & les yeux pleins de lar-mes, baissant la tête, lui répondit qu'il n'y manqueroit pas, & jusqu'à cette heure on ignore ce que c'étoit. Mr. le Prince, auprès de qui je me trouvai, & qui étoit appuié contre le Balustre du Lit, se tournant vers moi, me fit l'honneur de me dire avec une exclamation glorieuse & honnorable à la mémoire de cette vertueuse Reine, Je n'ai jamais rien va de si beau. Voild une Femme dont le mérite est digne d'une estime éternelle. Le Confesseur de cette merveilleuse Princesse nous dit peu après, à la Molina & à moi, que s'étant rencontré ce jour-là entre le Roi & elle, il avoit entendu qu'elle lui avoit recommandé de pardonner à ceux qu'il haïssoit pour l'amour d'elle. Ceuxlà étoient certaines Personnes engagées dans la Disgrace de Fouquet, dont elle s'étoit servie auprès de lui, pendant qu'il étoit Sur Intendant.

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 467

J'ai toujours cru aussi, qu'un Hom- 1666. me de Qualité, qui avoit été assez injuste pour avoir sait des Vers Satiriques où elle avoit eu quelque part, sut un de ceux à qui cette Princesse vouloit que le Roi pardonnât; car, je sçai qu'elle lui en avoit d'aja parlé, sans pouvoir obtenir cette Grace: & comme la Reine faisoit une Action louable en la demandant, le Roi en saisoit une qui méritoit d'être estimée en la resusant. Peut être que ce sut sur ce Sujet que cette derniere Demande sut faite, par son illustre Mere. Je n'en suis pas assurée.

En suite de cette occupation, la Reine sit fermer les rideaux de son Lit, comme pour reprendre sés esprits, & pour penser sans doute à ce qu'elle venoit de faire, & à ce qui

lui alloit arriver.

Monsseur, qu'il faut excepter du nombre de ceux qui ne pleurerent pas assez, s'avid d'aller ouvrir le rideau de son Lit, & de lui dire, Madame, vous m'avez, tant aimé sci-bas: aimez-moi encore, quand vous serez là-baut dans le Ciel, & priez, Dieu pour moi. La Reine, qui s'écit V tour;

468 Memoires pour fervir

1665, tournée de l'autre côté, entendant ce Discours, & sentant sans doute que cet empressement de Dévotion & de Tendresse étoit alors assez à contre-tems, se contenta de lui dire froidement, Mon Fils, je vous prie

laissez-moi en repos.

Après y avoir été environ un quart d'heure elle fit ouvrir ses rideaux, & appellant son Médecin, elle lui tendit le bras, & lui dit. Mr. Seguin, tâtez mon poulx : il me semble que je m'affoiblis. Comme il le touchoit. elle lui dit encore, Est - il pas vrai, qu'il est bien petit ? Il lui répondit Qui, Madame; & cette constante Princesse, courageuse jusqu'à ces derniers momens, reprit la parole du même ton, & avec la même tranquilité, que fi elle eût parlé d'une chose indifférente, & de peu de conséquence , & lui dit , Je sentois bien que cela devoit être ainfi. Elle répéta deux fois la même chose ;- & , connoissant que son poux diminuoit toujours, elle dit à l'Archevêque d'Auch avec empressement, Ha! mon Dieu! ne me laissez pas mourir sans l'Extrême-Onction. Qu'on aille la

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 469 querir promptement. Comme il lui eut 1666. répondu qu'il ne falloit pas qu'elle s'en inquiétât, elle persista, & dit qu'on y allat; si bien qu'on lui dit qu'elle étoit déja fur l'Autel de sons Oratoire. En effet, il fallut la luidonner bien-tôt après, parce que l'on connut qu'elle s'affoiblissoit beaucoup. Elle la reçut avec de grandes marques de dévotion, & avec la même connoissance & la même tranquillité d'Esprit, que si elle eut été en pleine santé, & qu'elle eût fait une autre Action. Ce fut for-Curé, qui lui administra ce Sacrement. Comme il vint à lui mettre de la fainte Huile fur les levres, elle sentit qui lui en étoit entré dans la bouche. Alors elle ouvrit ses yeux · fi beaux, & fi doux, qui dans ce funeste moment n'avoient point encore perdu tout-à-fait leur éclat naturel, & le regardant elle lui dit doucement, Je vous prie permettez moi que je m'essuie la bouche. Il voulut le faire avec du coton; mais, elle lui dit. Je vous prie, si cela se peut, permettez-moi de le faire: &, prenant le coton de sa main droite, V 6

470 Memoires pour servir

1666 elle s'essuia, & dit ensuite ouvrant sa main, & la tendant au Curé, Cette main n'en a pas eu. Quand sa prémiere Femme de Chambre voulut découvrir ses pieds, sa modessie lui sit craindre qu'elle ne montrât ses jambes: elle lui sit signe de rabaisser sa couverture, la poussant par le bras, pour lui faire faire ce qu'elle vouloit

qu'elle fît.

Après que la Reine-Mere eut reçu ce dernier Sacrement, elle demeura quelque tems en repos . & ses yeux alors commencérent peu à peu à le couvrir de la froide & fombre vapeur de la mort; mais, aiant entendu le Roi parler auprès d'elle, elle les ouvrit . & le regardant avec quelque joie de le revoir encore, elle dit par une surprise pleine d'émotion & de tendresse, Ha! Voilà le Roi: &, 2près l'avoir considéré quelques momens avec une attention qui paroiffoit procéder du cœur & de l'ame, touchée d'un fentiment naturel qui l'avoit réveillée de l'affoupissement funeste où elle étoit, elle lui dit. Allez, mon Fils, allez souper. La Reine s'étant aussi approchée de cet-

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 271 te Princesse mourante, elle la regar- 1666. da d'une maniere qui me parut accompagnée de sensibilité; mais, voulant se détacher de ces Roiales Perfonnes qu'elle avoit tant aimées, elle lui dit d'un ton qui me fit deviner tout ce qu'elle lui vouloit dire, Hija mia, vayasse \*. Oui s sans doute \*\* Ma elle pensoit en cet instant combien Fille, cette jeune Princesse perdoit en sa allez Mort, étant privée de ses sages vons Conscils & environnée de certaines en. Personnes incapables de la conduire dans les routes de douleur & de chagrin, que les Passions du Roi. lui préparoient; afin que sans manquer à la foumission & à la complaisance qu'elle lui devoit, elle pût satisfaire à ce que Dieu demandoit d'elle, & à sa propre Gloire. Sans doute qu'elle lui dit de s'en aller, parce que ces Pensées étoient capables de lui faire de la peine, & de l'occuper trop, & qu'en l'état où el-le étoit, elle ne vouloit plus penfer aux Personnes qui lui étoient · cheres; mais, fon cœur l'avoit forcée d'y faire encore ce petit retour,

### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 473 pour persuader celle à qui elle les avoit 1666, donnez. J'allai une année après la mort de la Reine-Mere faluer la Reine un jour à son réveil; &, m'étant jettée à genoux devant son Lit,

1566. blement diminuée, sans que sa volonté y eut aucune part. Voilà de quoi humilier tout le monde, & nous consoler tous, du peu de considération qu'en plusieurs occasions de notre vie on fera de nous, & du peu de regret que nos Amis, & peut être nos proches auront de notre mort. Personne ne se doit croire nécessaire dane ce Monde puisque celle-là ne l'a pas été à ses Enfans, elle qui avoit toujours été si accommodante à tout ce qu'elle croioit qui pouvoit plaire au Roi, à la Reine, à Monsieur, & à Madame; c'est-à-dire, quand elle pouvoit être persuadée que sa complaisance n'étoit point contre son devoir. Le Comte de las Fuentes, Ambassadeur d'Espagne, avoit accoutumé de lui dire, pour lui faire remarquer la difference qu'il y avoit de la Reine à Madame, que l'une étoit sa Fille, & l'autre une véritable Belle-Fille; mais, à sa mort, il faut avouer, que celle qui avoit tenu dans son cœur la place d'une véritable Fille, quoi qu'en effet elle ne fût que sa Niece, ressembla un peu trop à la Belle-Fille.

Mais,

#### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 475

Mais, pour revenir à notre Prin-1666. cesse mourante, après avoir fait voir au Roi, & à la Reine, ses dernieres tendresses elle commença de s'affoiblir entiérement . & sa poitrine à s'embarrasser. Elle connut que l'heure de quiter la vie s'approchoit. Elle appella Seguin fon Médecin . & lui demanda, si la toux qu'elle avoit n'étoit pas le ralle de la mort; &, comme il se retira sans lui faire de réponse, elle entendit ce que son silence vouloit dire, & demeura fort en paix. On vit ensuite peu à peu la Nature s'anéantir en elle, ses forces diminuer, sa vie finir, & ses yeux commencérent alors à se fermer pour jamais aux choses de la terre.

Le Roi & la Reine furent dans la Chambre de la Reine leur Mere, jusqu'à près de minuit, appuiez contre la table d'argent qui étoit dans ce lieu; au dehors du Balustre de son Lit. Le Roi regardoit en silence celle qui lui avoit donné la vie perdre doucement la sienne, & ce suncste objet dans ces terribles momens lui prouver par des marques trop sensibles, Que la Vie de l'Homme n'est

1666. qu'une vapeur, qui s'éleve de la Terre, & se dissipe en un moment. Ce grand Prince, apparemment occupé à cette méditation, vit que tout d'un coup la Reine sa Mere s'affoiblissant laissa pencher sa tête du côté gruche. Alors, il se fit un grand cri dans la ruelle de son Lit, à cause que beaucoup de ceux qui étoient auprès d'elle, aiant vu cette convultion, crurent qu'elle alloit expirer. Ces cris la réveillérent. Elle ouvrit les yeux', qui dans leur langueur me parurent avoir encore de la beauté : elle nous regarda même avec un air de douceur , où sa bonté parut nous vouloir dire pour notre consolation, Je vis encores, Après être revenue de cette foiblesse, elle se remit dans sa posture ordinaire, à demi sur son séant, sa tête appuiée sur de petits oreillers. De cette maniere elle nous fit voir en elle une gravité & une paix qui nous marquoit visiblement, qu'après avoir fait toutes les actions d'une humble Chrétienne, & d'une véritable Péni, tente, elle vouloit aussi mourir avec la Majesté d'une Reine, dont le courage vouloit foutenir sans foiblesse. les

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 477 les funestes angoisses de la Mort. Le 1666. Roi étoit accouru au bruit qui se fit auprès de la Reine sa Mere, lors qu'elle s'étoit comme évanouie, & l'aiant vue dans cet état, il fouffrit ce que la natute & la bonté de fon cœur l'obligea de sentir. Toute l'Amitié, qu'il avoit eue pour elle dans sa jeunesse où elle se maniseste davantage, tout ce qu'il sentoit alors par l'affection solide & véritable qu'il avoit encore pour elle, & tout ce que le sang & le sentiment naturel peut causer de douleur, ce grand Prince l'éprouva sensiblement. Ce que le tems , & les différentes Pafsions du cœur humain, evoient eu le pouvoir d'affoupir dans son ame, n'empêcha point en lui l'effet d'une tendresse extraordinaire. Il pâlit à la vûe de cette précieuse Mere, qu'il vit presque mourir devant ses yeux. Les jambes lui manquérent, & il fallut le soutenir, de peur qu'il ne tombât. Il étoit lié à elle par des chaines bien fortes, & par une longue habitude de confiance, que les Perfonnes de ce rang n'ont guere accou-tumé de connoître ni de pratiquer.

1665 mais dont la perte par cette même raifon doit être dure à ceux qui ont jouï d'un bonheur si rare. J'entendis dans cet instant beaucoup de bruit auprès de moi, qui étois à terre dans un coin auprès du Lit de la Reine mourante; tellement absorbée dans la pensée de ce que je voiois en elle, que je ne pûs m'occuper de ce qui se passoit en la personne de son illustre Fils. J'apperçus seulement qu'il y avoit du trouble autour de lui, & que beaucoup de personnes s'empressérent de le fecourir. La douleur de ce grand Prince étoit juste & louable, & par la part que je ne prenois à sa Gloire, je ne pûs me facher de le voir en cet état. Alors on le força de se retirer. Il entra dans le Cabinet des Bains, où il falut lui jetter de l'eau fur le visage; & voilà la derniere fois qu'il vit cette admirable Mere, qui l'avoit aimé si chérement.

Depuis cet Accident, la Reine-Mere entra dans son Agonie, qui sut longue & pleine de souffrance; mais, qui sans doute sut profitable à celle qui l'endura: car, elle en sit de continuelles offrandes à Dieu. Elle faisoit

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 47)

soit à chaque moment des Actes de 1666 Contrition, de Foi, & d'Amour, avec une application incroiable au foin de fon Salut. L'Archevêque d'Auch lui parloit souvent, & lui disoit de belles choses, des versets des Pseaumes, & des endroits de l'Ecriture, qui convenoient à l'état où elle étoit. Comme cette pieuse Princesse avoit une connoissance toute entiere, elle y répondoit, avec tant de soumission à la volonté de Dieu, tant de marques d'humilité & de foi, qu'elle inspiroit de la dévotion à ceux qui étoient Spectateurs d'une Mort si Chrétienne. Cet Archevéque, admirant des sentimens si pieux, fe tourna vers nous, & nous dit, Cela est merveilleux : elle voudroit souffrir davantage, pour offrir davantage à Dieu. Dans un autre moment, il lui dit, qu'elle remerciât Dieu par un Acte de reconnoissance envers sa divine Bontés de toutes les Graces qu'elle avoit reçues de lui pendant sa vie. Elle se réveilla là dessus encore plus vivement, que sur les autres choses qu'il lui avoit dites, & lui répondit a-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 481 de ses Miséricordes, fût pour elle 1666, une marque publique & certaine de la netteté de la vie . & de l'affiftance qu'elle avoit reçue du Ciel, pour rendre sa Vertu triomphante des Foiblesses humaines. Oui , grande Reine, vous nous laissez deviner, par ces paroles, qui furent quasi les dernieres que vous prononçâtes distinctement la défiance que vous avez eue de vous même la ferme résistance que vous avez faite à la vanité. les graces que vous avez demandées à Dieu pour vaincre en ce combat; celles que vous avez reçues de fa bonté; & , comme il les a rendu victorieuses dans votre ame, vous donnant la force de surmonter tous les obstacles qui se sont opposez à votre salut, & de fuir tout ce qui auroit pu lui déplaire . & ternir votre Gloire. Milord Montaigu, me confirmant lui même dans l'explication que j'avois faite de ces paroles, m'a depuis dit, qu'il avoit reçu de la consolation de ce témoignage qu'elle s'étoit rendu à elle même; ajoutant qu'il n'avoit jamais connu de Fem-

me, dont le cœur fut fi par. & les

1666. intentions si honnêtes & si droites.

> Enfuite de cette humble & glorieuse Déclaration, cette vertueuse Reine tendit le bras à son Médecin, & lui dit, voulant parler de son poulx, It n'y en a plus. Monsieur étoit à genoux devant son Lit, qui par ses larmes & ses sanglots faisoit voir sa douleur sans mélange d'aucune diminution. Elle sentit qu'il la toucha, & connoillant que c'étoit lui, elle lui dit d'un ton bien tendre, Mon Fils: puis, quelque moment après, sentant que son bras étoit demeuré découvert, elle l'appella, & lui dit seulement, Mon Fils, recouvrez mon bras. En un autre moment, elle ouvrit ses yeux mourants, & regardant fon Confesseur elle lui dit, Padre mio, yo me muero\*. Ensure de ces paroles, son Agonie fe rendit fi forte & fi rude, que fentant ses maux augmenter & ses forces diminuer, le sentiment de la nature qui hait la souffrance lui fit dire, mais avec peine, à l'Archevéque d'Auch , Je souffre beaucoup : ne mourrai-je point bientôt ? Sur quoi cet

> > Court of Court

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 482 cet Archevêque lui aiant dit qu'il 1666. ne falloit pas avoir trop d'impatience de mourir . & qu'il falloit souffrir autant que Dieu l'ordonneroit, elle y aquiesça austi-tôt . & fit des Actes réitérez de Soumission à la Volonté. de Dieu. Elle eut peu après une petite convulsion, qui nous fit croire qu'elle alloit passer. Elle en revint: mais, des lors, elle perdit la parole; & la derniere qu'elle prononça avec beaucoup de difficulté, fut pour demander la Croix. On se dire des Messes des Agonizans dans fon Oratoire; car, minuit étoit pafsé, & les Prieres accoutumées se dirent auprès d'elle. Cette Princesse ne perdit point la connoissance : elle la conserva toute entiere jusqu'au dernier soupir , & entendit toujours ce qu'on lui disoit; elle même le faisoit connoitre à son Confesseur par un signe qu'elle lui faisoit . & dont elle & lui étoient convenus avant qu'elle fût à l'extrémité. Cette application d'esprit si particulière à vou-

loir si constamment donner à Dieu fes derniers momens, édifia ceux qui en furent les témoins. & nous eumes

Tome V.

484 Memoires pour servir

1636 tout sujet d'admirer une sin si Chrétienne. En voiant souffrir, agir, & mourir, cette pieuse Princelle, il sembloit que la Mort en elle étoit belle & agréable; car, de ses propres souffrances elle en faisoit si facilement un sacrisice à Dieu, qu'on ne pouvoit croire qu'elle pût sentir tout ce que les Hommes souffrent en cet état. On peut dire ensin qu'elle goutoit & voioit déjà combien le Seigneur est plein de bonté, & de douceur pour ceux qui l'aiment.

Le Roi, qui avoit éprouvé par lui même ce que la vûe d'un objet aussi funeste que celui de voir mourir une Mere faisoit sentir a ceux qui en devoient être privez pour jamais, envoia par deux fois prier Monsieur de se retirer d'un lieu dont sa douleur Pavoit chassé. Monsieur, par un contraire effet de cette même cause, ne pouvant se résoudre de quiter cette illustre Personne qui lui etoit si chere, lui manda qu il ne lui pouvoit obéir en cela, mais qu'il lui promettoit aussi que c'étoit la seule chose en quoi il lui desobéiroit de sa vie : puis, jettant les yeux sur celle qu'il à l'Hissoire d'Anne d'Autriche. 485 regrettoit si sensiblement, & considé. 1666. rant l'état où elle étoit, il se tourna vers mo, qui avoit l'honneur d'être à ses pieds, & me dit avec un cri qui sortoit de son cœur, Ha! Madame de Motteville, est-celà la Reme ma Mere! L'Archevêque d'Auch, récitant des Pseaumes à genoux auprès du Lit de cette grande Princesse, qui quasi n'étoit plus, tomba sur ce verset.

#### Nolite confidere in Principibus:

Alors , la regardant fixement , il dit , Helas ! qu'il est bien vrai : &, nous laissant voir en notre perte le néant de la Grandeur des Grands de la Terre, nous obligea de penser que celui feul est heureux qui attend fon fecours du Dieu de Jacob, & de qui toute l'espérance est au Seigneur qui a fait le Ciel & la Terre. Pendant que par un si grand objet nous méditions fur notre Milere commune & que nous pleurions notre chere & admirable Princesse, nous vimes que quittant doucement la Terre où elle avoit régné si glorieusement, elle pas-X 2

1556. sa de cette vie à l'Immortalité, & fut paroitre devant fon juste Juge, où sans doute elle a trouvé dans sa Miséricorde le pardon de ses péchez, la récompense de ses vertus, & la fin Mort

de ses souffrances. Ce fut le Merde là credi vingtieme jour de Janvier, mil fix cent soixante fix, entre quatre & le Mer- cinq heures du matin.

credi 20

722-

vier.

Aussi-tôt après ce funeste & terrible moment Monfieur l'embraffa tendrement. Les larmes qu'il répandit firent voir sa douleur, & combien il étoit fenfiblement affligé. Il avoit raison : il perdoit , en celle qu'il regrettoit, son Amie, sa Mere, sa Confidente, & celle enfin qui pouvoit toujours adoucir toutes ses peines. Il partit ausli-tôt après, pour aller chez lui à Saint Clou paffer les prémiers jours de sa douleur. Le Roi envoia après lui, pour lui dire de venir entendre lire le Testament de la Reine leur Mere, & prendre une Clef de ses Pierreries. Monfieur lui manda qu'il le supplioit de l'excuser, qu'il fit tout ce qu'il lui plairoit, que ce qu'il ordonneroit scroit toujours bien fait & lui seroit agréable à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 487 ble, & s'en alla entièrement occupé 1666, de sa douleur.

Le Roi, comme celui qui devoit régler toutes choses, tarda seulement le tems qui fut n cessaire pour s'aquiter de ses devoirs. Il envoia demander le Testament de la feue Reine sa Mere à Mlle, de Beauvais, qui avoit eu l'honneur d'être la Dépositaire de ses dernieres Volontez. Elle le donna à Mr. le Tellier, qui en fit la lecture devant le Roi & la Reine. Le Roi dit sur l'Article qui me regardoit, Cela est dejà fait. Il est vrai que cette grande Reine avoit eu la bonté de me faire paier de son vivant dix mille écus qu'elle m'avoit fait la grace de me laisser. Elle en donna autant à la Comtesse de Flex sa Dame d'Honneur, à la Dischesse de Sénécey, Mere de ladite Comtesse de Flex, & à Madame de Bregis. Elle laissoit à la Duchesse de Noailles sa Dame d'Atour quinze mille livres : cette Dame n'étoit que depuis peu à son Service. Le Roi ordonna ce qu'il lui plut des Pierreries. Il commanda qu'on ôtât les Ornemens de Chambre de la Reine sa Mere; puis, X 3

1666, s'en alla à Verfailles, laissant la Comtesse de Flex & la Duchesse de Noailles auprès du Corps, pour en faire les honneurs.

> le scai par des Personnes qui couchoient dans la Chambre du Roi, qu'il pleura dans son Lit quasi toute la nuit. Le lendemain, parlant à la Duchesse de Montausier de la Reine fa Mere, il lui dit, à ce qu'elle m'a conté depuis, qu'il avoit cette confolation de penser qu'il ne lui avoit jamais desobei en rien de conféquence; &, continuant à parler des belles qualitez de cette Princesse, il ajouta, Que la Reine sa Mere n'étoit pas seulement une grande Reine, mais qu'elle méritoit d'être mife au rang des plus grands Rois: Eloge véritablement digne de celle pour laquelle il a été fait, & digne de celui qui l'a fait. On trouva dans le Cabinet de cette illustre Princesse deux mille Pistoles, que le Roi lui avoit données depuis peu, qui par ses ordres furent distribuées aux Pauvres.

> Après avoir écrit la Vie & la Mort de cette Princesse, je croi que je dois finir le Récit de ses Vertus,

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 489 par une chose qu'elle m'a fait l'hon- 6666 neur de me dire sur le sujet de ces Mémoires. Le lui ses connoitre par

neur de me dire fur le fujet de ces Mémoires. Je lui fis connoître un jour dans le tems de sa bonne santé, que j'avois écrit quelque chose d'elle, & que j'avois dessein, moiennant la grace de Dieu, de continuer-Elle me répondit sur cela d'un ton véritablement humble, que j'étois bien folle de m'amuser à cette occupation; qu'elle se confroit en moi de dire tout ce que je voudrois; mais, que la seule peine qu'elle en pouroit avoir étoit que je lui donnerois plus de louanges qu'elle n'en méritoit; & qu'elle croioit que l'Amitie que j'avois pour elle m'empêcheroit de voir fes défauts, & de les publier. Comme je lui vis une véritable inquiétude là dessus, je fus contrainte de lui promettre sérieusement que je dirois la Vérité autant contre elle qu'en sa faveur ; l'assûrant même, qu'il étoit nécessaire de le faire, afin de trouver de la croiance dans les esprits des Hommes, qui aiment naturellement la Vérité. Je lui dis aussi, que nulle créature n'étant éxemte de défauts, l'Histoire ne pouvoit plaire, si elle ne

1666 contenoit le bien & le mal, & si les fautes aussi bien que les bonnes actions n'étoient également marquées. Je l'assurai de plus, que selon mon humeur & mes sentimens, je ne pourois pas ne le point faire. Cette fage Princesse fut contente & satisfaite de ma Réponse, elle me le témoigna. & jamais depuis elle ne m'a montré aucune curiofité de sçavoir ni de voir ce que j'avois pu ocrire d'elle. Je n'ai de ma vie connu une Personne moins avide de Gloire ni d'Aplaudissement. Elle ne faisoit nulle parade de ses belles qualitez, elle parloit rarement d'elle même & de ses sentimens; & il falloit les tirer de son cœur & de son ame, par la force des actions qui l'obligeoient quelque fois de parler. Son humilité a été cause que la beauté de son Esprit & la bonté de son Jugement n'ont pas eu tout l'éclat & toute l'eftime qu'elle auroit pû en recevoir du Public. Si elle eut pris plus de foin d'en faire paroitre la grandeur,, elle en auroit été plus louée pendant fa Vie; mais, on n'auroit pû dire d'elle avec vérité ce Verset du Pseauà l'Histoire d'Anne d'Autriche. 491 me XLIV qui a servi de Texte à une 1666. des plus belles Oraisons sunchres qui aient été faites pour elle après sa Mort.

Omnis gloria ejus Filiæ Regis ab intus.

L'Evêque de Cominges, de la Maifon de Choifeul, l'un des plus célébres Evêques de notre tems & des plus estimez, fit ce Sonnet à Saint-Denis sur la Pompe sunchre de la Reine-Mere du Roi Anne d'Autriche, quand on jetta avec elle dans Tombeau, les marques de sa [Royauté.

# SONNET.

Superbes Ornemens d'une Grandeur passée, Vous voilà descendus du Trône au Mo-

nument.

Que reste-t-il de vous, dans ce grand
changement,

Qu'un triste Souvenir d'une Gloire effacée?

X 5

Mor-

### 492 Memoires pour servir

1666.

Mortels, dont la Fortune est toujours balancée

Et qui des Ris aux Pleurs passez en un moment,

Si vous voulez sortir de votre Egarement,

Que ce terrible Objet frappe vôtre Pensée.

Anne vivoit hier, & cette Majesté Qui regnoit sur les Cœurs par sa rare Bonté,

Dans ces Antres sacrez n'est plus qu' n peu de Poudre.

Orateurs, taisez-vous: cette foule de Rois Qui sont ici comme elle, & sans Force, & sans Voix,

Font moins de bruit que vous, mais se font mieux entendre. Voici l'Eloge que Monsieur Pelisson a fait de cette Princesse, qui contient en peu de lignes tous les grands Traits de sa Vie. Ceux, qui sont capables de juger de la perfection de cet Ouvrage, ont admiré des Véritez si bien écrites-Elles donneront encor aux Curieux le plaisir d'y trouver les Dattes de sa Naissance, de son-Mariage, de la Naissance du Roi, & de Monsieur, &c.

NNE D'AUTRICHE, Reine , A de France . l'Exemple éternel " des Reines à venir, apprit la Pié-" té & toutes les Vertus dès l'Enfance, & ne les oublia jamais: " épousa en sa quinzieme année un " grand Roi, austi sage qu'heureux , en ses Desseins, mais jamais plus , heureux qu'en fon Mariage : ob-, tint, contre toute Espérance, a-» près vingt deux années de Prieres , & de bonnes Oeuvres le plus si grand Présent que le Ciel lui pou-, voit faire, un Fils qui fut cru " dès lors, & parut depuis par tou-X 6 1.4

494 Memaires pour servir

1666., te la suite de sa Vie, donné de , Dieu pour le Bien de ses Sujets, digne de venir au Monde par " miracle: vit sa joie accomplie par , la Naissance d'un second Prince , très aimable, & qu'elle aima ten-, drement : éprouva l'Inconstance , des Choses humaines dans une , longue Administration de l'Etat, , commencée par des Triomphes , iur les Etrangers, traversée par , des Mouvemens domestiques & par des Guerres Civiles, ache-vée par de plus grandes Conquê-tes & l'entier Rétablissement de , l'Autorité : fit douter quel de ces divers Tems avoit été le plus heureux pour sa Gloire, & ce qu'il falloit le plus admirer, ou , fa Prudence, ou fa Modération, , ou la Fermeté: contribua puissa-, ment à la Paix générale, & au " Mariage de son Fils, deux Sources , de la Félicité Publique: pour ré-" compense, vit la Paix régner dans ,, fa Maison Roiale, l'Angleterre " après l'Espagne y ajouter ce qu'elle ,, avoit de plus illustre, de plus char-, mant, & de plus beau : les Soins,

### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 495

les Respects, & les Tendresses, 1666. aush bien que la Piété & la Vertu d'une jeune & excellente Reine, lui firent jusqu'à la fin reconnoitre en elle à tous momens sa Niece & sa Fille: un Dauphin, de qui l'on peut tout espérer, lui promet une longue suite de Successeurs, égaux ,, en Grandeur à leurs Ancêtres : le ,, Roi son Fils tous les jours de plus ,, en plus obscurcir & relever tout ensemble leur Gloire par la sienne: " l'Etat qu'elle avoit tant aimé, deformais très florissant sous une , Conduite si haute & si fage n'a-,, voir rien à craindre, non pas mê-", me de sa Prospérité: vêcut tou-", jours à la Cour, mais toute à Dieu, , bonne, fincere, humble, douce, , aimable, juste, libérale, charita-" ble, généreuse, magnanime, re-, connoissante, nul excès que celui ", des Vertus, bienfailante, n'ou-, bliant que les Offenses dont elle , ne se vengea jamais, enseignant " enfin au Monde que même les , plus grands Maux deviennent des " Biens à qui les reçoit comme elle : mourut avec la tranquilité des Mar1666., tirs d'une Mort non moins dou-, loureuse, mais plus longue que la leur : fut regrettée par toute la Terre, mais en nul lieu plus véritablement qu'en cette Maison, dont elle étoit Fondatrice: ses Statues à , jamais durables font les Autels & les Lieux Saints qu'elle a élevez. ou soutenus par ses Bienfaits : son moindre Eloge fut d'être du Sang ,, des Empereurs, Fille, Sœur, Femme, & Mere de Roi. Vous, ,, qui voiez tant de grandeurs au , Tombeau , avec cette incompara-,, ble Princesse, apprenez qu'il n'y , a rien de folide, que ce qu'elle ,, possede aujourd'hui.

no a rien de joine, que ce qu'ele
possede aujourd'hui.
Née de Philippe I I I. Roi d'Espagne, & de Marguerite d'Autriche, à Valladolid le Samedi 22, de
Septembre 1601: nommée au Batême A n n e M A URICE, au
même Lieu, le Dimanche 7 Octobre. Suivant mariée avec
Louis XIII Roi de France surnommé le Juste, le 9 Novembre
mé le Juste, le 9 Novembre
mée Lieu, le Septembre 1638,
puis de Philippe Le Septembre 1638,
Brah Philippe Le Septembre 1638,
Rah Philippe Le Septembre

, & de Philippe de France aujourd'-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 497, , hui Duc d'Orleans, le 20 Sep-1666, , tembre 1640 : morte le 20 Jan-,, vier 1666.

Peu après la Mort de la Reine-Mere, l'illustre Mlle. Scuderi fit ces Vers à sa louange, qui méritent d'être conservez à la Postèrité.

Anne, dont les Vertus, l'Eclat, &

Ont rempli l'Univers de leur vive Splendeur,

Dans la Nuit du Tombeau conserve encor sa Gloire,

Et la France a jamais aimera sa Mémoire.

Elle sçut mépriser les Caprices du Sort, Regarder sans Horreur les Horreurs de la Mors,

Affermir un grand Trêne, & le quitter fans Peine;

Et, pour tout dire enfin, vivre & mourir en Reine.

J'ôse y ajouter, que mourir en Reine est peu de chose, & que la Reine Anne d'Autriche, que nous devons tous estimer, étant morte en vé-

#### 498 Memoires pour fervir

que Dieu qu'elle a aimé parfaitement. J'ai coanu ses derniers Sentimens; &, par ses paroles, elle nous a fortement persuadez, qu'elle a toujours regardé sa Couronne comme de la Boue.

# TESTAMENT

DE LA REINE-MERE. En présence d'Henri de Guenegaut, & Michel le Tellier, Conseillers, Notaires, & Sécrétai-, res du Roi, Maison & Couronne de France, Sécrétaires d'Etat & des Commandemens & Finances de Sa " Majesté, & Commandeurs de ses , Ordres, soubsignée très haute très exellente, & très pieuse Princesse Anne, par la grace de Dieu Rei-, ne de France & de Navarre, Me-, re du Roi, étant au Lit malade ,, de Corps dans le Chateau-neuf de " St. Germain en Laie , & néan-, moins faine d'Esprit, consid rant , combien l'heure de la Mort eft " incertaine, & que l'état auquel Sa " Majesté

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 499 " Majesté se trouve lui donne lieu " d'aprehender d'en être prevenue

" avant que de s'être expliquée de ses " intentions pour les choses qu'elle

,, desire être faites après le decès de

,, Sa Majesté, de son bon gré & ,, franche volonté, en la maniere qui , en fuit.

, Prémiérement, defirant mourir , comme elle a toujours yecu dans ,, l'honneur & dans la crainte de Dieu " & dans les fentimens qu'une bonne , Chrétienne doit avoir , elle prie , Dieu le Pere, le Fils, & le Saint , Esprit, lors que son ame sera sé-», parée de son Corps, de vouloir

" la recevoir dans le Ciel au nombre , de tous les Fidelles.

" Item, ordonne que son Corps » soit porté dans l'Eglise de l'Ab-" baie de Saint Denis en France, & » mis auprès de celui du feu Roi » Louis treizième de gloricuse mé-" moire fon Seigneur, après néan-», moins que son Cœur en aura été ,, tiré par le côté, sans autre ouver-, ture, ce qu'elle deffend expressé-, ment , pour être fon dit Cœur " porté dans l'Eglise & Abhaïe du

3666., Val de Grace, fife au Fauxbourg ,, St. Jaques de la Ville de Paris, & mis dans la Chapelle de Sainte An-, ne de l'Eglise de ladite Abbaie; voulant Sa Majesté que ses Funé-, railles foient faites fans aucune Cérémonie, & que ce à quoi la dépence en pouroit monter soit em-, ploice à faire des Prieres pour le , Répos de son Ame. " Item , veut & ordonne ladite , Dame Reine, qu'incontinent après " fon Décès & le plûtôt que faire se poura, il soit célébre dix mille .. Messes à son intention par les " foins des Exécuteurs du present Teffament. " Item, la ditte Dame Reine don-, ne & legue à Mlle. Marie Louise d'Orleans, la Petite-Fille, la fom-. me d'un million de livres à prendre

, tant fur ce qui appartient à Sa Ma-, jesté de ses Deniers dotaux & au-, tres Conventions stipulées par son-" Contract de Mariage, que sur les , neuf cent tant de mille livres tour-, nois à elle ordonnée, par le Roi, " pour son remboursement de cina quante mille Livres tournois pour

, fon

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 501

, fon rembourfement de rente fur le 1666. , Domaine de Rouen, & des Offi-, ces de Controlleurs Confervateurs

, des Gabelles de Languedoc, acquis " par Sa Majesté, & généralement , fur tout ses autres Biens meubles

" & immeubles. , Item, fur les Effets mentionnes en l'Article ci deffus Sa Ma-" jesté donne & legue la somme de neuf cent mille livres tournois; , scavoir, à Madame la Marquise de , Senécey trente mille livres, à Ma-, dame la Comtesse de Flex trente , mille livres, à Madame la Duchef-» se de Noailles quinze mille livres, » à Madame de Bregy trente mille , livres, à Madame de Motteville » trente mille livres; pour laquelle » Somme Sa Majesté à fait expédier , la Certification du comptant la-» quelle & le présent Legs ne fervi-" ra que pour la même gratification : , à la Dame de Beauvais trente mille , livres, à chacune des Demoiselles de Niert, Varrenne, du Rocher, " Braquemont , Dancé , & d'Au-" bri, ses Femmes de Chambre or-,, dinaires, la fomme de dix mil li-. vres.

1666, vres, faisant en tout soixante mille ,. livres: au Sr d'Argouges, Premier , President au Parlement de Breta-, gne, trente mille livres; au Sr. , Tubeuf, Président en la Chambre , des Comptes de Paris, & Sur-In-" tendant des Finances , Domaines, & Affaires de ladite Dame Reine, , la somme de cent mille livres ; au , Sieur de Bertillac , Trésorier Gé-" néral de sa Maison, soixante mil-, le livres , au Sieur de Fouilloux , » Enseigne de la Compagnie des Gar-, des de son Corps, dix mille li-, vres; au Sieur d'Avaux, Control-, leur Général de sa Maison, qua-" rante mille livres; au Sr. Cantari-» gni » aussi Controlleur général de » fa Maison, vingt mille livres; au » Sr. Dancé, Apotiquaire de son " Corps, dix mille livres; au Sr. Gabouri , quarante mille livres , », en ce compris quinze mille livres , dont Sa Majesté a fait expédier , la Certification du comptant ; au , Sr. Joieux son premier Valet de , Chambre, trente mille livres ; au , Sr. Guillain, fon Tailleur, dix " mille livres; au Sr. Bellot, Garde

à l'H:stoire d' Anne d' Autriche. 50; de ses Cabinets & Oraroires, fix 1666. mille livres; & aux petits Officiers

de sa Chambre, de ses Ecuries, & de ses Offices, la somme de deux ,, cent mille livres, dont la distribu-,, tion féra faite par les Exécuteurs

,, du present Testament, ainsi qu'ils " aviseront être à faire par raison. ", Item, ladite Dame Reine sup-

, plie le Roi de vouloir faire valoir , tous les fonds des Affignations , qu'il a plu lui accorder pour les " Dépences ordinaires & extraordi-», naires de sa Maison de la présente " année, & des précédentes, encor " qu'elles ne soient pas échûes, à " l'exception seulement des cinquan-

,, te quatre mille livres par mois qui " fe paient à l'Epargne, lesquelles , cesseront d'être paices du jour de " fon Décès': & aussi de trouver , bon que le Trésorier général de sa , Maison reçoive ce qui échera de sa "Rente viagere & des Finances de , ses Domaines jusques & compris

" le dernier jour de la présente an-" née afin que les Officiers & Cré-, anciers de ladite Dame Reine, qui , auront fait des Avances, ou qui 1666. " y seront allignés , en soient paiés, ,, que sa Conscience en soit déchar-,, gée . & que l'Exécution du pre-, fent Testament n'en puisse recevoir

aucun prejudice. " Item , ladite Dame Reine fup-" plie le Roi d'avoir agréable de faire valoir ce qui reste du des deux , cens mille livres, dont il a donné " le fonds en la présente année 1665 " pour les Batimens du Val-de Gra-, ce . & de vouloir encor bien faire , un pareil fonds de deux cens mil-" le livres en la prochaine année , 1666, pour achever lesdits Bati-" mens.

, Item, ladite Dame Reine fup-, plie encor le Roi de vouloir se , ressouvenir de la Recommandation qu'elle lui a faite en faveur " des principaux Officiers de sa Mai-,, fon, & de vouloir aussi donner sa , protection à tous ses autres Do-

" mestiques.

" Item , ladite Dame Reine veut " & ordonne que les Reliques & Re-, liquaires qui sont dans son Oratoire près de sa Chambre au Château , du Louvre à Paris soient transporà l'Histoire d' Anne d' Autriche. 505 , tez en l'Abbaie du Val-de-Grace, 1666, , & remis ès mains des Abbesse & , Religieuses dudit Monastere, lef-, quelles s'en chargeront au pied de , l'Inventaire qui en sera dresse par

" ment.
" Item veut & ordonne ladite Dame Reine, qu'en ladite Abbaie du
" Val de-Grace il foit célébré à perpetuité par chacun jour une Messe
" Chapelles de ladite Eglise; qu'à cet
" effet il sera passé un Contract de
" Fondation de ladite Messe par lesdits Executeurs avec les dites Abbesse & Religieuses, aux Condi" tions qu'ils aviseront.

, les Exécuteurs du présent Testa-

", Item, ladite Dame Reine sup", Item, ladite Dame Reine sup", Item, ladite Dame Reine sup", plie le Roi de trouver bon qu'elle
", commette l'Execution du présent
", Testament au Sieurs Colbert
", Conseiller & Controlleur Géneral
", & Intendant des Finances; d'Ar", gouges, Prémier Président du Par", lement de Bretagne; Tubeuf
", President en la Chambre des
", Comptes à Paris; & au Sieur le
", Tellier, Sécrétaire d'Etat l'un des
", Sou-

506 Memoires pour servir &c.

1666. , Soufignés , & leur faire la grace , de les apuier de fa Protection ; s'il , naissoit quelque Difficulté qui , n'eut pas été prevue dans la forme , du présent Testament , & dans les Dispositions y contenues.

37 du preient l'ettament , & dans
38 les Difpolitions y contenues.
39 Lequel Teltament a été ainfi30 fait, dicté, nommé, par la très hau30 te très puissante, très excellente
30 Princesse, aux Conseillers Sécrétai31 res d'Etat ci-dessus nommez , &
32 par l'un d'eux en présence de l'au33 tre lu & relu à ladite Dame Rei34 ne, laquelle a dit l'avoir bien en35 teau-neus de St. Germain en Laie,
36 d'an 1665 , le trosseme jour
36 d'Aout, à l'heure de midi; & la36 dite Dame Reine la signé,

"ANNE, "DE GUENEGAUT, "LE TELLIER.

Et au dessous est écrit, J'approuve le présent Testament.

Signé

LOUIS

Fin du cinquieme Tome.





DES

## MATIERES.

Les Lettres a, b, c, d, e, au bout des Chiffres, marquent les Tomes 1, II, III, IV, & V.

Ą.

GEN: pris par le Prince de Condé.
Aiguillon (la Duchesse d'): conterve
son Gouvernement du Havre. 139 a
se suiv. 151 a. Trompée par Me. de Ponts
son Amie, qui lui enleve & épouse son Neveu le Duc de Richelleu. 337 & suiv. e. A
part à l'Emprisonnement de Mr. le Prince.
353 c. Travaille à la perte de l'Abbé de la
Riviere. 357 e &c. Partie de son Caractere.
538 c. Conseille au Ministre de s'éloigner.

Albret: voicz Miessens.

Alliot, Médecin Lorrain: s'offre pour la gué-Tune V. Y rison

rison de la Reine-Mere. 357 e, 389 e. La Reine se met entre ses mains. 409 e. Commence à la médicamenter, & la fait horriblement & inutilement soussir. 417 e & suiv. La Reine le quitte 448 e.

Amville (le Duc d'): voiez Brion.

Ancre (le Marechal d'): sa mauvaise Administration, & sa Mort. 2-5 a. Si Louis

XIII ordonna de le tuer.

Antife (Genare): Chef des Révoltez de Niples. 22 b. 40 b & fuiv. Traite avec les Efpagnols, & les remet dans Naples. 51 & fuiv. b. Arteie & mis en Prifon. 143 b. Poni de mort.

Annat, Jésuite: raillé & turlupiné par la Reine

de Suede. ANNE D'AUTRICHE : née le 22 Sept. 1601 : le Grand Duc de Toscane fait propofer fon Mariage avec Louis XIII. 6, 7. a, 496 Mariée en 1615. pag. 7, 8, a 497 e. Peu aimée de son Mari. 10 a. Aimée par le Duc de Montmorenci 13 a; & par le vieux Duc de Bellegarde. 1; a; & par Bokingham. 16 a & suivant. S'en repent à la mort. 480 e. Son Caractere dans sa jeunesfe. 25, 26, a. Haiffoit Richelieu. 24 a. Soupconnée d'être de l'Affaire de Chalais. 27 a & fuiv. On lui ôte la Duchesse de Chevreuse, 22 a. Aimée & persécutée par le Card. de Richelieu. 35 &c. a 38, 39, a. Fonde le Val de Grace. 41 &c. a. On y fait fouiller fa Cellule. 42, 43, a. Sa Beauté & bonne

ne grace. 45 a &c. Réduite à se reconnoltre counable. 82' a. Accouche de Louis XIV. & de Philippe Duc d'Orleans. 82 a, 88 a, 497 e. Scait la Conjuration de Cinqmars. 102 a. Déclarée Régente. 119 a. Vient à Paris comme Régente. 131 a. Fait casser au Parlement la Déclaration du feu Roi. 135 a. Choifit Mazarin pour fon Ministre 142, 143, 149, 150, a. Sourient ce Ministre contre Mrs. de Vendome 1564. Sa bonté envers Me de Hautefort. 174, 175, a. Outte le Louvre, & va demeurer au Palais Royal 207, 208, a. Sa Vie domestique & intérieure &c. 219 & fuiv. a. Va nu Parlement. 313 & fuiv a Son voyage en Normandie 490 a & fuiv. Son Caractere 5:4 &c. a Ses Inquiétudes de la Maladie du Roi. 538, 5:9, a. Sa Fermeté contre les Attentats du Parlemenr. 118, 119, b. Va au Parlement 185 b Sa Pieté & fa Charité. 210, 211, 6 &c. Fait arrêter Blancmenil & Brouffel. 240 b & fuiv. Sa Fermeté lors des Barricades. 252, 260, &c. 6. 280, 281, b. Sort de Paris. 295 &c luiv. b. Se retire à St. Germain 327 b. Son Affliction sur le succès de cette Conférence. 364, 3/5, b & fuivant. Revient à Paris. 390, 395, b. Forme le Dessein d'assiéger Paris. 438 & fuiv. b. Sort de cette Ville avec la Cour & se retire à St. Germain 415 & suiv. b. Ordonne au Parlement de se retirer à Montargis. 462 b. Consulte si elle peut en conscience continuer la Guerre 518 b. Y 2

Fait faire de grandes charitez dans Paris. 538 b. Quels étoient alors les Sentimens & . fa Situation. 566 & fuiv. Accorde des vivres aux Parifiens. 5 c & fuiv. Confent à la Paix. 51 c & fuiv. Revient à Paris. 181 c . & fuiv. N'étoit pas toujours foumife aux Avis du Cardinal. 213 & fuiv. c. Obligée de donner le Pont de l'Arche au Duc de Longueville. 232 & fuiv. c. Se réfont à faire arrêter les Princes de Condé & de Conti, & le Duc de Longueville. 342 & fuiv. c 360. & fuiv. Va en Normandie. 418 & fuiv. c. Va en Bourgogne. 437 c & luiv. Obligée à mettre ses Pierreries en gage. 470 c. Mene le Roi en Guienne. 480 & fuiv. 482 e & figiv. Accorde la Paix aux Bourdelois. 523 c. Tombe malade en revenant de Guyenne. 529 c. Revient à Paris. 535 c. Y est malade. 572, 373, c. Jette un Abcès qu'elle avoit dans le Mesenterre. 573 c. Ses Inquiétudes lors des Négociations pour la Liberté des Princes. 33 d & suiv. 55 d. 83 d. Se prépare à sortir de Paris. 71 & suiv. d &c. Donne l'ordre pour la Liberté des Princes. 73 d. Fait entrer les Bourgeois dans · la Chambre du Roi, & les calme. 80 d & fuiv. Arrêtée dans le Palais Royal. 84, 87, d. Remetau Roi l'Administration, lors de a Majorité 295 d. Sa générolité envers une malheureuse Séditieuse. 301 d. Va à Bourges 311, 312. d. Envoie ordre an Cardinal de revenir à la Cour. 312 d. 315 d. Ses soins à St. Denis après la Bataille de St.

Antoine, 379. d. Rentre à Paris, 393, 394, d. Ne revient de bon cœur, que pour le Prince de Conti, & Mr de Turane. 407 d. En uloit tendrement avec le Roi. 422 d. 473 &c. d. A deilein de faire épouser au Roi l'Infante d'i spagne 527 d. Commence à s'inquiéter de l'Attachement du Roi pour Mile. de Mancini. 533 d. Se résoud au Voyage de Lion. 534 d & suiv. Son Entrevue avec la Duchesse de Savoye. 539 d. Peu contente de cette Entrevue. 545 &c. d. Ses Inquiétudes à ce su et. 546 &c. d. Si joie des Propositions d'Espagne touchant l'Infante. 550 d. Revient contente à Paris. 1 e & fuiv. Ses foins pour empêcher les suites de l'Attachement du Roi à la Mancini. 4 & fuiv...e. S'oppose vivement à l'en. vie qu'avoit le Cardinal de faire épouser sa Niece su Roi. 6 e. Ses Inquiétudes à ces fujets. 15 & fuiv. 17 e & fuiv. 20, 21. &c. e. 31 e. Son peu de Pouveir. 22 &c. e 32 e &c. Part pour le Mariage du Roi. 36 & fuiv. e. Lettre qu'elle écrit à l'Infante. 76, 77, e. Va voir son Frere & sa Niece, & Récit de cette Entrevue. 93 e & suiv. Prendle Nom de Reine-Mere. 105 e. Partie de son Portrait. 113 e. Fait un magnifique Présent à son Frere. 118, 119, e. Son retour à Paris. 1,23 e. Comment elle voit la Mort du Cardinal. 156 , 157 , e. Veut mettre quelque ordre aux Plaifirs & Divertiffemens du Roi. 201 &c. 215 & fuiv. e. Defend & protege Me. de Motteville. 207. .

200, 210, & fuiv. e. Ses chagrins contre la Ducheffe d'Orleans. 211 e. Va voir à Dampiere la Duchesse de Chevreuse. 213 e. S'afflige de l'Amour du Roi pour la Valiere. 217 e, 219 e, & fuiv. Refuse les offres de partager l'Administration en soufrant les Desordres de la Duchesse d'Orleans, 222 e. Peu contente du Choix de la De. de Montaufier pour Gouvernante du Dauphin. 252 e. Veut se retirer au Val de Grace. 253 & suiv. e. Porte le cœur de fa Perite-Fille au Val de Grace. 286 e. Blamée d'avoir été à un Bal déguisée. 291,-292, e. Tombe malade. 292 & fuiv. e. Guérit par l'Emetique. 301 e. Autant aimée du Peuple, qu'elle en avoit été haie 301', 302, e. Veut justifier la Duchesse de Navailles auprès du Roi, 309 e. Ne peut obrenir l'Enregitrement du Brevet de Duc de Mr. de Navailles. 313, 314, e. Son Cancer commence à paroitre. 317 e. Pleure la Difgrace du Duc & de la Duchesse de Navailles. 320 e. Brouillée avec le Roi. 322 e. & fuiv. Se reconcilie avec lui. 327 e & fuiv. Conseils qu'elle lui donne. 329 e &c. Reprimande la Comtesse de Brancas. 335 e Va voir les Religieuses de Chaillot. 347 e. Se trouve plus mal de son Cancer. 350 e. &cc. Son mal augmente. 353 e. Se met inutilement entre les mains de Gendron 354, 355 e &c. Trop attachée à sa Personne dans cette maladie. 358, 359, e. Va à St. Ger main avec le Roi. 372 e. S'arrête à Chaillot

lot. 372 e; & à St. Clou. 373 e. Tombe dangereusement malade à St. Germain. 374 e & fuiv. Fait son Testament. 375 e. 382 e. 407 e. Craint les Remedes d'Alliot 389 e. Empire. 393 e. On lui perce un Abcès-393, 394, e &c. Sa Léicatesse extrême pour les commoditez de la vie. 397 e,453 e. Presque à l'extrémité. 398, 349, e &c. Reçoit le Viatique. 401 e. Donne la Benediction à sa Famille. 402 e. Se rétablit un peu. 408 e. Quitte Gendron, & prend Alliot. 409 & 417 e. Portée à Paris, au Val de Grace, plus par Politique que par nécessité. 410, 412, e. Transportée au Louvre, par la même raison. 413, 414, e. On lui met de l'Eau de Chaux dans ses Plaies, où la Gangrene s'étoit mile. 414, 415, e. Prefque au desespoir de douleurs. 416 e. On lui coupoit par tranche les chairs avec un rafoir. 418 e. Sa Patience en ce trifte état. 418 e. Parle au Roi pour le Duc & la Ducheffe de Navailles. 420 e & fuiv. Aprend la mort du Roi d'Espagne son Frere. 432 e. Quitte Alliot & se met entre les mains d'un Milanois. 437, 439 e. Plus mal encore, par la puanteur qui se met à son Cancer. 442 e, 458 e. Sa Fermeté. 443 2 414, e. Fait écrire à la Reine d'Espagne 447, 448, e. Tout à fait accablée. 449 e. Ses épaules tout ulcérées. 452 e. Se reproche sa Delicatesse & son Amour-propre. 443 e. 453 e. Fait une Confession générale 456 e. Se reconnoit proche de sa fin. 459 e. Parle en

fecres au Roi / & puis à toute sa Famille. 461, 462, e. Reçoit le Viatique. 463 &c e. Reprend toute la Beauté. 464 e. Ne parle point à Me, d'Orleans en particulier, le croiant inutile. 454 e. Donne sa Bénédiction à toute sa Famille. 464 &c e. Demande &c recoit l'Extrême - Onction. 468, 469 e. Tombe en foiblesse, & en revient. 475 e. Son Agonie violente. 479 & fuiv. e. A de. l'impatience de mourir, & en est reprise. 481, 483, e. Demande la Croix. 483 e. Meurt enfin le 20 Janvier 1666. pag. 484 e. Bel Eloge qu'en fait le Roi. 488 e. Son Testament, & Legs qu'elle y fait 487,498 e & suiv. Vers à sa Louange. 491, 497. e. Son Floge par Pelisson. 493 e & fuiv. Anne (Dame): Générosité de la Reine envers. cette Malheureuse. 301, 301, d Arci (le Marquis d'): fon Equipage à la Cérémonie de la Majorité. Argouges, Prémier Prélident du Parlement de Bretagne: La Reine-Mere lui legue trente mille livres 502 e. Executeur Testamenmentaire de cette Princesse. - 506 € ARMAND DE BOURBON, Prince de CONTI: Son Caractere. 457 a. Demande le Chapeau de Cardinal 384 b. Quitte la Cour, & joint les Rebelles, à Paris. 480, 481, 6. Sa presence y fait cosser le Tumulte. 483 b. Généralissime des Rebelles 488 b. Empéche les Effets de la bonne volonté du Prémier. Président. 527 b. Présente au Parlement un Envoié de l'Archiduc. 534 6. Fait fa

Paix

Paix & revient à la Cour. 97 c. 176, 177 se. Sa Prison 361 & suiv. c. 375 c. Proposition de son Mariage avec Mlle de Chevreufe. 443 c. Ce Mariage accordé. 17 d. Le Prince de Condé l'en dégoure, & il est rompu. 119 d. Défend son Frere au Farlement. 176, 177, d. 191 d; & chez la Reine. 219 d. S'enfuit à Bourdeaux. 313 d. Gagné par le Ministre. 340 d. Obligé de fortir de Bourdeaux, 4 0 d. Devient dévot. 400 d. Epouse Mile de Martinozzi, Niece du Cardinal. 401, 419 d. Fait Pénitence. 403 d. Ce qu'il avoue à la Reine touchant ses Engagemens dans les premiers Troubles. 403 & fuiv. d Il lui nait & meurt un Fils. 521 d. Sa Femme faite Sur-Intendante de la Maison de la Reine-Mere. 146 e. Estimé du Roi, qui lui destinoit la Régence, en cas qu'il vint à mourir. 300 ez Arras: les François y forcent les Lignes des

Espagnols. 410 d. Artagnan, Créature du Card. Mazarin : char-226 es

gé d'arrêter Fouquet.

Artigni (Mile. d'): Fille d'Honneur de la Duchesse d'Orléans: Confidente du Roi & de la Vallière. 439 e. Le Roi la marie au Comte du Koule, & lui fait de grands biens. là même & fuiv.

Assemblées: Mot odieux à la Cour & au Mi-410 d.s nistre. Avaux (le Comte d'): ses Demêlez avec · Servien le font rapeller de Munster. 37. . 38, 6 & fuiv. Mal traité à la Cour. 38,5 39, h&c. Se raccommode avec le Cardi-

Y 5

nal ...

TABLE nal. 206 b. 293 b. Sa Mort & fon Caracte: 12, 13, d Auch (l'Archevêque d') Grand Aumonier de la Reine Mere: lui donne le Viatique. 400, 401, 403, 404, e. La prépare à la Mort. 443 e. 450, 451, e. 456 e. Audience: Maniere magnifique dont on la donne en Espagne.. 'Autriche (D. Juan d'), Fils naturel du Roi d'Espagne Philippe IV: quitte la Flandre

pour retourner en Espagne. 7, 8, e. Vient faluer la Reine. 9, 10, e &c. Son Caractere, &c.

Voiez Anne d'Autriche, & Marie Therese d'Autriche.

### B.

Paris, éxilé à Pignerol. Parlement de Parlement de Paris, éxilé à Pignerol. 230, 231, 4 Barricades, leur Description & leurs Suites. 245 & fuiv. b Barriere: Serviteur de la Reine, qui s'offre à tuer Richelieu. 192, 193, # Bartet : Négociateur du Coadjuteur de Paris. 309, 310, &cd. Bas (de): envoié négocier en Espagne par le Duc de Bouillon. 464 6. Bassée ( la ) : prise per Gassion. 483 4 &cc. Baffompierre (le Maréchal de): mis à la Baftille. 57, 65; a; & en fort. 126 a. Mort. 395. a. Son Caractere. Bassompiere ; Fils naturel du précedent : Evêque de Xaintes, bon Serviteur du Roi. 154

Bat-

Batteville (le Earon de ) Ambassadeur d'Espagne: insulte l'Ambassadeur de France. 241, 242, e. Rappellé d'Angleterre. Beaufort (le Duc de ) : fon Caractere. 120 a. 158 a. Déchoit de son crédit, & on lui refuse l'Amirauté. 181 a. Disgracié, arrêté, & mené au Bois de Vincennes. 187, 190, 104 a. Se fauve de Vincennes. 88 & fuiv. b. Vient se joindre aux Rebelles de Paris, & est fait l'un de leurs Généraux. 488 b. Se fait abfoudre par le Parlement, & est surnommé le Roi des Halles. 491, 492, b. Fait entrer un Convoi dans Paris. 525, 528, 529, b. La Paix fe fait fans lui. 85 c. Veut faire croire que le Ministre l'a fait empoisonner. 117 c. Sa Querelle avec le Duc de Candalle & autres. 130 & fuiv. c. 139 & fuiv. c. 152 & fuiv. c. 167 & fuiv. c. La Reine refuse de le voir. 173, 174, c. Ne veut point saluer le Ministre. 179 c. Accufé d'avoir part à l'Affaffinat du Prince de Condé. 333 & fuiv. c. Se déclare pour la Liberté des Princes. 27 d. Battu par Mr. des Turenne, 330 d. Se querelle avec le Duc de Nemours. 334 d. Ses Dévotions grimacieres pour la Chasse de Ste. Genevieve, & autres 364, 365, d. Se bat contre le Duc de Nemours fon Beau-Frere, & le tue d'un coup de Pistolet. 387 d. Amant favorisé de la Duchesse de Montbazon. 489 d. Se racommode à la Cour, où il obtient la Survivance de l'Amirauté. 511 d. Sa figuation à la Cour depuis la Mort du Cardinal Mazarin. 185, 186 c. Y 6 Bean-

Beaumont (TAbbé de): fait Précepteur du Roi.

Roi.

355 a Beaumont (Mile. de): Éloignée de la Cour.

359 & c. Son Caractere. là-même. Rétablie. 429 a. Sa Mort, & fon Caractere.

Beautru, mauvais Plaisant: Voicz Nogent.
Beauvais (l'Évêque de ): régardé comme Ministre. 130 a. Son peu de capacité. 140, 141, a. Disgracié & élogné de la Cour.
108 a & fuiv.

Beauvais (Me. de), prémiere Femme de Chambre de la Reine: favorife les Difcours extravagans de Gerfé, & est chaffée, 307, 311, 6 & c. Conclud à faire transporter la Reine - Mere du Val-de Grace au Louvre. 413 e. Difgraciée pour beaucoup de bonnes raisons 413 e. La Reine-Mere lui legue trente mille tivres.

Beawais (Mlle. de), Fille de la précedente:
obtient les bonnes graces de la Reine-Mere.

Bellegarde (le Duc de ): Son Caractere. 15 a. Amoureux d'Anne d'Autriche. 15, 16, a. Bellegarde: affiégée par l'Armée du Roi. 4:4 c.

Belle-Ile: fortifié par Fouquet, & ce qu'on a dei qu'il en vouloit faire.

229 e

Believre (Pomponne de), Prémier Préfident du Parlement de Paris: fa Mort, & fon Caractere. — 476 & fuiv. d. Bénae: Description de cette Mailon: 64, 65, e

Beringhen: fait premier Ecuier. 349 a. Tier Monsieur de Paris. 327 b. Sollicite le Cardinal

dinal Mazarin de satisfaire la Reine touc hant le Mariage du Roi. 547 d & suiv. Paroissoit tout de glace. 405 e.

Bertaut (Me.), Mere de l'Auteur de ces Mémoires, Femme d'un Frere du fameux Bertaut, Evêque de Seez: Fayorite d'Anne

d'Autriche. 11 & suiv. a.

Bertaut, Frere de l'Auteur de ces Mémoires: fait une Réponse à un Libelle violent contre la Cour. 128 c. Lecteur du Roi. 309 d, 431 d. Suspect au Cardinal. 431, 432, d &c. Vend sa Charge. 483 d. Abbé du Mont aux Malades, & Conseiller au Parlement de Roiien. 40 e. Sa Relation de l'Ambassage du Maréchal de Grammont lors du Mariage du Roi.

Bertaut (Madelaine Eugenie): Sœur de l'Auteur de ces Mémoires: nommée Sorratine à cause de sa Sagesse. 99 b. Son Caráctere. 504 e. Entre aux Filles de Ste. Marie, 504 e; & y fait Profession. 87 d. La Reine-Mere ly voir.

Mere l'y voit: 347 e, & 372 e.

Bethune (le Comte de ): Son Caractere. 496

d. Sa Femme, Dame d'Atour de la Reine,

traitée de Sotte par cette Princesse. 303 e. Bigot, Président du Parlement de Rouen: Séditieux, qui fait perdre la Normandie au Roi. 408 b.

Bisaut, Conseiller du Parlement de Paris: fait prisonnier. 324 d.

Blancmenil, Président du Parlement: arrêté par ordre de la Cour & crelaché. 240 & c. b. 268 b. Bokingbam: aime Anne d'Autriche, & ele lui fait connoitre. 16 a & fuiv. Veut revenir en France, & on le lui refuse. 23 a. Com-

Y 7 mande

mande une Armée Navale pour fecourir les Rochelois. 24 s. Boffen: Chateau dans les Pirennées. 29 s. Boffu (la Comteffe de ) époulée & abandonnée par le Duc de Guife. 207 s.

née par le Duc de Guisé.

\*\*Zot a.\*

\*\*Bouillom\*\* (le Duc de ): entre dans la Conjuration de Cinq Mars. 90 a & fuiv. Suite de cet Engagement. 169 & fuiv. a. Poursuit ses Précentions pour dédommagement de Sedan. 471 b. Fait esperer qu'il se déclarea pour le Parlement, 472 b. Se déclare. 488 b. Se sauve après la Prisé des Princes. 404 s. Sa Femme arrêtée. 418 s. Se sauve & est reprise. 439, 440, s. Déclaré Criminel de Leze. Majestée. 458 c. Reçu dans Bourdeaux. 463 s. Envoie négocier avec. les Espagnols. 464 s. Général des Révoltez à Bourdeaux. 465 s. Fait pendre un Officier par représilles. 508, 509 s. Fait sa Paix.

Eoulaye (le Marquis de la): le premier qui prend Commission du Parlement. 470 b. Cour les rues le Pistolet à la main, & tache d'é. mouvoir le Peuple. 324 c & suiv. On décrete contre lui.

Bourdelois: demandent la Protection du Parlement de Paris contre le Duc d'Epernon, 196 &c. c. Favorifez par le Prince de Condé, 203 c. Demandent un autre Gouverneur. 273 c. Prennent & démoliflent le Chateau Trompette 295 c. Ont peine à fe joindre aux Princes. 446 c. Se laiffent gagner par Langlade. 459, 460, c. Refuent & puis reçoivent la Princesse de Condé & le Duc d'Ang.

d'Anguien. 461, 462 c. Font une Députation au Parlement de Paris, 483 c & fuiv. Menacés de Siege. 503 c. Font pendre par Reprefailles un Officier du Régiment de Navailles. 508 & fuiv. e. Affiégez par le Maréchal de la Meilleraie. 520 c. &cc. Obtiennent la Paix. 523 e. Reçoivent mal la Reine, & fon Ministre. 527, 528 c. Reçoivent Mr. le Prince. 307, 308, d. Reception qu'ils font au Roi & la Cour, au Retour de fon Mariage.

Brancas (le Comte de ): achete la Charge de Chevalier d'Honneur de la Reine-Mere. 228 e. Sa Femme, la premiere qui accompagne Me. la Valliere. 318 e & fuiv. Son Caractere. 334 e & fuiv. Sa Femme reprimandée par la Reine-Mere. 335 e &c. Folie de fa Femme, & Sageffe de fa Fille.

Erassa (Made de ), Dame d'Honneur de la Reine: fon bon Caractere. 162 a. Congédiée de la Cour.

Bridieu: fervant de fecond au Duc de Guife, est blessé par Estrades. 205 a. Défend bravement Guise, & oblige l'Archidec à en lever le Siege.

ver le Siege. 473, 4746, 4796. Brie-Comte-Robert: pris par l'Armée du Roi. 286.

Brienne (le Comte de ): fait Secretaire d'Etat. 218 a. Envoié au Parlement par la Reine.

• Brion, ou le Duc d'Amville : Son Caractere, fes Engagemens avec Meneville, & fa Mort. 236, 227, ...

Briffas,

T A B L E

Briffae ( le Duc de ): infulte & máltraite des Valets de pied du Roi. 154 & fuiv. Défend le Coadjuteut contre le Duc de la Rochefoucault, & prend rendez-vous pour se battre avec lui. 261, 262, d.

Erouffel, Conseiller au Parlement: "Arrête par Comminges. 240 & stürv. b. Dálivré. 268 . & suiv. b. Avec quelles Acclamations reçu par les Parisiens. 273 b. Dennande la diminution des Tailles. 378 b. Accusé d'avoir part à l'Assassina de Mr. le Prince. 333 & suiv. b. Accusé d'avoir part à l'Assassina de Mr. le Prince. 333 & suiv. A. Bassassina de Mr. le Prince.

Bruan, principal Commis de Fouquet: prend la fuite. 228 e.

#### C.

ALAIS: le Roi y tombe dangereusement Camalade. 516 d. Camus (l'Abbé le), depuis Cardinal: chassé de. la Cour, à l'occasion de la Débauche de Roiffi. Candalle ( le Duc de ) : sa Querelle avec les Duc de Beaufort. 136 & fuiv. c. 139 & fuiv. c. 152 & fuiv. c. 167 & fuiv.-c. Obiigé à se justifier d'avoir vu Mr. le Prince. 225, c. Finit la Guerre de Guienne, & deftiné à épouser Mlle. de Martinozzi. 400, 401, d. Il la néglige. 419 d. Chef d'une Quadrille du Caroufel du Palais Royal. 423 d. 426 d. Revenant de commander en Catalogne, meurt à Lyon. 504,505,d.,. la Capelle: prise par Mr. de Turenne. 458 d. Cardinaux : Déclaration du Parlement contre leur r

| DES* MATIERES,<br>leur Administration. 63 d, 98 d, 143;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caréme: les Espagnols n'en font point, où l'ob-<br>fervent peu. 11 e.<br>Carmavalet: mis à la Baltille, & puis éxilé.<br>487 d. Envoyé commander à Béthures-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 233 e. Carrousel: Description de celui de Louis XIV en 1657 au Palais Roial. 423 & suiv. d. De celui de 1662 dans la Place des Thuilleries. 269, 469, e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| le Catelet: assiegé & pris par les Espagnols.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caussin_(le Pere): quelle part il eut dans la<br>Retraite de Mle. de la Fayette. 75 a &c<br>suiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chabot: épouse Mile. de Rohan.  Chalais: accusé de Conspiration. 27 & sivir. a Chalais: accusé de Conspiration. 27 & sivir. a Chandenier: Sa Situation à la Cour. 212, & fuiv. b. Exilé & privé de sa Charge. 226 b.  De retour est digracié pour la trosiseme fois. 21 d. Son Caractere.  21 d. Son Caractere.  Chanus: Résident en Suede.  Chanus: Résident en Suede.  Chapella (de la): son Office à la Cérémonie de la Majorité.  Charenton: pris par le Prince de Condé. 521, 522, b.  CHARLES I, Roi d'Angleterre: épouse Henriette de France. 16, 20, a. Abregé de son Histoire. 239 & suiv. a. 383 a. 433 a. 163 b. & suiv. 539 & suiv. b. jusqu'à 55 & b. |
| CHARLES II, Roi d'Angleterre: étant Prin-<br>ce de Galles se sauve en France. 383 &c. a.<br>Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Repasse en Angleterre. 163 b. Revient de Hollande Roi d'Angleterre. 160 c. Son Caractère. 1919, 200 c. Travaille à la Paix entre le Roi de France & le Duc de Lorraine. 366, 367, d'Obligé de sortir de France, & de se reciter en Flandres. 490 d. Retabli sur son Trône. 78 & suiv. e. 124 & suiv. e. Fait son Entrée à Londres. 124 e. Refuie Hortense Mancini avec 5 millions. 1.4, 1353 e. Son heureule struation. la même. Sa Situation en 1661, paz. 243, 244, e & suiv. Vend Dunkerque au Roi.

CHARLES II, Roi d'Espagne: parvient à la Couronne, ensant & foible. 434 e. Donne quelque estérance. 434 e. Ce qu'il dit en prenant la Chaise de Charles Quint.

Charût (le Comte de): exilé. 221 h. Lettre de fon l'ere au Cardinal. 294 h.

Chatillon (le Comte de): Son Avanture avec Me. de Bouteville. 299 & fuiv. a. Fait Duc 418 b. Tué à la prife de Charenton. 523 k.

Chatillon (Made. do). Fille de Boutteville. 299
a. Se laiffe enlever par le Comte de Chatillon. 300 a &tc. Aimée par le Prince de Condé. 308 a. Affez peu fachée de la Mort de son Mari, 524 b. Veut faire la Paix entre la Cour & le Prince de Condé. 359 a. & suiv. Jalouse de la Duchesse, de Longueville pour le Duc de Nemours. 360 d. c.b. tient du Prince de Condé la Terre de Marlou. 367 d. Accusée & soupçonnée d'avoir youlu faire périr le Cardinal Mazarin. 414 d. &t.

&c. 5 m Carastere. 415 d. Corrompt le Maréchal d'Hocquinco irt. 509 d. Chevreuse (la Duchetse de) : prémiérement Femme du Connétable de Luines. 5, 11 a. Favorite d'Anne d'Autriche. 11 a Epouse le Duc de Chevreuse, 12 a. Porte la Reine à écouter Bokingham. 25 a. Otée d'auprès de la Reine 33 a. Remise, & éxilée de nouveau. 63, 64, a. Se retire en Espagne. 64 a. Rappellée à la Cour. 138 a; 165, 166, a. En quelle disposition y trouva la Reine. 167 a &c. Disgraciée de nouveau s'en va en Flandres, 201 a. Revient à Paris, malgré la Reine. 99, 101, c. Caractere de son Mari & de fa Fiile. 99, 100, c, Raccommodée avec le Ministre. 157, 158, c. Revient à la Cour. 174, 176, c. Traite de l'Emprisonnement du Prince de Condé. 348 &cc. c. Toutà-fait gagnée par la Princesse Palatine 181 c. Confeille au Ministre de s'éloigner pour quelque tems. 49 d. En use honnêtement avec le Prince de Condé qui lui manque de Parole. 117 d. Son Traité avec le Cardinal Mazarin. 269 & fuiv. d. Avec quels avantages & honneurs elle avoit exercé la Charge de Sur-Intendante de la Maison de la Reine. 189 e. La Reine-Mere la va voir à Dampiere. 213 e. Parle à la Reine-Mere contre Foul quet.

Château-neuf: entre dans une Intrigue, & est relegué à Angoulême. 65 a. Hai de la Maifon de Condé, pour avoir été Juge du Duc de Montmorenci. 153 a. Revient de son Exil & caballe. 155 a. Vient à la Cour &

comment reçu. 518 a & suiv. Consulté en vain par la Cour. 125 b. Soupçonné d'être l'un des Auteurs des Troubles & éloigné. 301 b & fuiv. On lui rend les Sceaux. 434 c. Toutes ses offres refusées par le Ministre. 532, 533, c. On signe un Traité pour le faire Prémier Ministre, 18 d. Méchant Orateur. 25, 26, d. 40 d. Conseille à la Reine l'Eloignement du Cardinal, 65 d. No confent point à l'Enlevement du Roi & de la Reine. 78 d. Favorise la Demande de la tenue des Etats. 129 d. Mal auprès de la Reine. 136 d. Perd les Sceaux. 146 d. Son Caractere. 147 & fuiv. d. Négocie avec le .-Cardinal. 163 d. & fuiv. Négociations pour fon retour. 202, 203, d. Son Traité avec le Cardinal Mazarin. 269 & fuiv. d. Est rétabli dans le Ministere 303 d. Conseille à la Cour d'aller à Bourges. 311 d. La fert avec grande Affection. 316 d. Se retire à Tours, & est exilé à Mont-rouge, où il meurt.

Chavagnac: mene la Princesse de Condé & le Duc d'Anguien à Bourdeaux. 400 c. Chavigni: découvre le Traité de Cinquars avec l'Espagne, & en avertit le Cardinal & le Rôi. 92, 93, a. Fait déclarer la Reine Régente, 119 a. Châsse de la Cour. 135 a, 138 a. Quelle part il eut au Testament de Louis XIII. 145 &c. a. Remis dans le Conseil. 151 a. Privé de sa Charge de Secretaire d'Esta. 218 a. 369 a. Gouverneur de Vincennes. 197 a, 8) b. Soupçonné d'être l'un des Auteurs des Troubles. 301. & suiv. b.

Mis prisonnier dans Vincennes, & fa Femme éxilée. 304 & suiv. b. Mené au Havre. 307 b. & mis en liberté. 383 b. Revient à Paris. 302 & fuiv. c. Comment apprend de la Prison des Princes. 397 c. Rapellé à la Cour. 138, 139 &c.d. 141, 145, d. Se racommode avec le Duc d'Orleans. 155 d. Son état d'incertitude à la Cour. 198, 200; d. Ses nouvelles Intrigues. 333 & fuiv. d. Vouloit la Paix. 353 d & fuiv. Desavoué par le Prince de Condé. 356 d. Traverse la Négociation de Gourville. 359 d. Se racommode avec le Prince de Condé. 381 d. En est de nouveau maltraité, & il en meurt de rage. 190 d. Son Caractere. 390, 391, d. CHRISTINE, Reine de Suede: envoye un Amballadeur en France. 357 a &c. Traits de son Caractere. 388, 89, a. Arrive en France. 419. Son Caractere d. 430 &c., d. Lettre contenant fon Portrait. 432 & fuiv. d. Continuation de son Caractere. 434 d &c. Comment reque à Paris. 435 d; & à Compiegne. 438 d &cc. Continuation de fon Portrait. 44?, 444, 445, d. Tourne en ridicule une Trage lie des Jesuites. 452 d, & le Boufon Nogent. 452, 455, d. Comparée à Fontainebleau. 456 d. Ne distingue en France que la seule Ninon. 457 d. Revient en France, & obligée de rester à Fontainebleau. 492 d. Elle y fait massacrer Monaldeschi. 493 85 fuiv. d. Vient à Paris, & y est logée au Louvre. 502 d. Sa Conduite. 502. d. Son Départ. CHRISTINE DE FRANCE, Ducheffe de SAT

SAVOYE: VOYEZ SAVOYE.

Cing Mars, Grand Ecuier: Histoire de sa Con-89 & fuiv jusqu'a 49 a. j tration. Clanleu: se laisse prendre Mardich. 376 4; & Dismude. 53. a. Tué à Charenton, où il. commandoit & où il ne voulut point de

quartier. Cleran baut (le Maréchal de): Voyez Palluau.

rémonic de la Majorité.

Ciere (le Comte de): Son Equipage à la Cé-2 3 d. Coadjuteur de Paris : envoié appaiser le Peuple lors des Barricades. 247 b. Raillé de ses foins, s'en plain & s'en vange 285 b Soupconné d'augmenter le Trouble 373 6 On lui rétute le Gouvernement de Paris, & il s'en venge. 430-422 b. Pour parvenir au Cardinalat, & devenir premier Ministre, se ligue avec la Duchesse de Longueville 479 b &c. Se fait donner Séance au Parlement. 494, 495, b. Trait de fa Politique. 35, 36,6 Fait obtenir des Graces confidérables à ses Amis, & ne demande rien pour lui. 88 c. Ne vient point en Cour, & comment la Reine reçoit ses Complimens 102 c. Vient faluer la Reine, fans voir le Cardinal. L.O. 131, c. Vient haranguer le Roi, & voir le Ministre 186 & suiv. c. Veut faire entrer le Clergé dans l'Affemblée de la Noblefie. 283, 284, c. &c. Recherche le Prince de Condé qui le rebutte. 330 c. Aceule d'avoir part à l'Affaffinat de Mr. le Prince. 333 & fuiv. c. Traite de l'Emprifonnement de ce Prince 359 &c. c. Justifié & absous. 411 c. Son grand Crédit. 432 c.

Offre en vain au Ministre de se retirer à Rome 533, 54, 6. cagné par la Princelle Palatine. 532, 533, c. Veut être Cardinal. 2 d. Le Ministre s'y oppose. 11 d On lui promet le Chapeau par un Traité. 1; d Se déclare pour la Liberté des Princes. 27 d. Déclame dans le Parlement contre le Ministre. 31 d Propose au Duc d'Orleans de se rendre Maitre du Roi, & de mettre la Reine dans un Couvent. 77 d Fait faire opposition par le Clergé à la Déclaration contre l'Administration des Cardinaux. 93, 99, d brouille de nouveau avec le Prince de Condé. 120 d. Haine de la Reine pour lui 121 d. Maltraité par le Premier Préfident 145 d. Con eille au Duc d'Orléans de faire armer les Bourgeois, &c 149 d & fuiv. Feint de se rerirer de la Cour. 156, 157, d Négo. cie avec le Cardinal, 16; d. Propose une feconde Prison de Mr. le Prince 165, 167, d. Voit la Reine. 2-3 d Très mal avec le Prince de Condé 204, 25, d Son Avanture avec le Duc de la Rocheto icault. 259 & fuiv. d. Présenté à la Reine par le Duc d'Orléans. 206 d. Son Traité avec le Cardinal Mazarin 269 & fuiv. d. Offre au Cardinal fon Retour, pourvu qu'il lui procure la Nomination au Chapeau, qu'il obtient enfin. 3 9, 310, d Se moque du Cardinal. 313, 311, d. Gourville travaile à l'enlever par ordre du Prince de Condé. 314 d. Possede toute la confiance du D ic d'Orleans 337 d. Obtient le Chapeau 338 d. Prend le Nom de Cardinal de Rets. 345 d.

Traverse la Négociation de Gourville. 359 d. Veut laister périr le Prince de Condé. 376 d. Veut se donner le mérite de la Paix. 393 d. Vient saluer le Roi & la Reine à la tête du Clergé. 395 d. Est arrêté par leur ordre. 396, 395, d. Remis entre les mains du Maréchal de la Meillersie, qui la laisse échaper. 407, 408, d. Il se retire à Rome, d'où il fait puissamment cabaler ses Amis, 408, 409, d. 461 d. 461 d. 461 d.

Colbert, Créature du Cardinal Mazarin, épargne fur tout. 138 e. 313 e. Mis fous Fouquet, pour veiller à la Conduite. 213 e. Le Tellier, croisant pouvoir compter fur lui, l'éleve, sfin de détruire Fouquet. 213,214, e. 261 & fuiv. Fait premier Commis des Finances, & son air modeste. 262 e. Execcuteur Testamentaire de la Reine - Niere.

Comédie: authorifée par des Evêques de Cour. 410 a. Blamée par des Docteurs de Sorbonne, & autorifée par d'autres. 411, 412 a. Comment y affifte la Cour d'Efpagne.

57. &c. Comminger: arrête Blancmenil & Brouffel. 241 & fuiv. Arrête les Princes de Condé & de Conti. & le Duc de Longueville. 370.377, 378 c; & les mene à Vincennes. 381, 384, 385, 386, c. Fair Gouverneur de Saumur. 439 c. Envoyé au devant de la Reine de Suede. 431 d. Avoit de la Lecture. 385, 386, c. 450 d. Capitaine des Gardes de la Reine. 431 d, 482 d. Ambassadeur en Portugal.

| DES MATIERES.                                |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Condé: pris par les Espagnols,               | 427 d |
| CONDÉ: Voiez HENRI DE BOU                    | RBON  |
| Prince de CONDE. LOUIS DE B                  | OUR-  |
| BON, Prince de CONDÉ.                        | - /   |
| Conférence (le lieu de la) : sa Description. | 71 &  |
|                                              |       |
| CONTI: Voiez ARMAND DE B                     | our-  |
|                                              |       |

Cospéan, Evêque de Lisieux: fon Caractere.

203 a. Renvoyé de la Cour. Coudrai Geniés, Conseiller du Parlement de Paris: Député contre le Cardinal, & obligé de s'enfuir.

Cour de France : comparée à elle même dans les premieres années de la Regence, & au commencement de l'Administration de Louis XIV. 159 & fuiv. e

Courtrai: Paluau le laisse prendre. 84, 85, 6 Crequi (le Marquis de): épouse la Fille de Me. du Plessis-Belliere, qui lui fait obtenir le Geheralat des Galeres. 232 e. Il perd cette Charge. 233 €

Cromwel: sa Puissance absolue en Angleterre-490 & fuiv. d. Sa Mort. 520 d

DES-LANDES-PAYEN fe charge de la Requête de la Princesse de Condé au Parlement. 449 &c. 543 c. Ouvre l'Avis de defendre aux Cardinaux l'Administration des · Affaires dEtat, Dispach: Equipage de ce Suisse à la Cérémonie de la Majorité. 280-282 Tome V. DunABLE

Dunkerque : affiégé , pris , & laissé aux Anglois. 512 d, 516 d. Vendu au Roi par le Roi d'Angleterre. Dupes (la Journée des) : Comment elle se pas-52 & fuiv. 4 ſ2.

E

GUILLON: Voiez Aiguillon. Elbeuf (le Duc d'): s'offre au Parlement pour Général de son Armée. 470 b. 485 b. Maltraité par le Duc d'Orléans. 65 d Elizabeth de France: mariée à Philippe IV R oi d'Espagne. 8 a. Sa Mort, & son Caractere. 289, 290,4;96 € Epernon (le Duc d'): Gouverneur de Bourdeaux. 196 c. Plaintes contre lui. 197 c & fuiv. 273 c &c. Hai des Bourdelois. 465 c Obligé de se rendre à la Cour. 489 c. Son Caractere 510, 511, c. Obtient le Gouvernement de Bourgogne. Epernon (Mlle. d'): perd le Chevalier de Fielque, renonce au Monde, & se fait Carme-378 , 379 , a. 504 , 505 , d. lite. Espagnolles: leur Habillement, de mauvais gout.

87 e &cc. Estrades: Envoyé en Angleterre, pour y negocier, en 1637. pag. 284 a & fuiv. Envoyé par le Prince d'Orange pour obtenir la Grace du Duc de Bouillon. 114 a. Sert de second à Coligni son Parent, & blesse Bridieu 205 a. Ambassadeur en Angleterre, manque d'aller au devant de celui de Venise. 239 e. Le Roi Li ordonne de n'y plus

plus manquer. 290 e. Insulté & mal traité par l'Ambassadeur d'Espagne. 240, 241, e. Sa Conférence à ce sujet avec le Roi. 243, e. Negocie la vente de Dunkerque au Roi. 284 e.

Etampes: Mr. de Turenne y défait les Troupes de Mr. le Prince. 362 d. Siege de cette Ville, refolu & manqué.

Etats: convoqués à Tours pour le 1 Octobre 1651. pag. 129 d Etifice: on lui donne le Gouvernement de la Pacifiche qu'il projette de la Coulement de la Pacifiche de la Coulement de la Couleme

Rochelle, qu'il maintient dans le Service du Roi. 316,317, 318,d Etrées (le Maréchal d'): Son Caractere. 148

a. Veut en vain allier Mazarin & Mrs. de Vendôme. 148 a

## F.

FARGUE (la), Lieutenant de Roi dans
Hedin: se révolte.

Fagurite: il Grait à Gubaiten que les Rois plen

Favoris: il feroit à fouhaiter que les Rois n'en eussent jamais.

Fayet: belle Maison près de Compiegne, où se fait l'Entrevue des Reines de France & de Suede. 440 &c. d

Fayette (Mile. de la): Fille d'Honneur de la Reine à laquelle Louis XIII s'attache. 73 & fuiv. a. Hilfoire de cet Attachement 73 & fuiv. a. Supérieure du Couvent des Filles de Ste. Marie de Challiot. 347 e. S. 1 Mort.

372, 373, e

Ferté (le Maréchal de la): affiege & prend Mont-medi. 494 d. Affiege & prend Gra-Velines.

TABLE 519 d velines. la Feuillade. avertit Fouquet de se sauver. 226 e. Fiesque (le Comte de): se joint aux Rebelles, & ne peut obtenir le Commandement de l'Arfenal. Fiesque (le Chevalier de): tué au Siege de Mardick. 378 a. Etoit aimé de Mile d'E-378, 379, 4. pernon. Flex (la Comtesse de): perd son Mari au Siege de Mardik. 377, 379, a. Demande & obtient le Tabouret. 415 b, & suiv. On le lui ôte. 280 c. Obtient la Survivance de la Charge de Dame d'Honneur de la Reine. 484 d. 93 e. Ses Enfans mâles mis en droit de devenir Ducs. 147 e. Le Roi la veut chaffer. 331 e. La Reine Mere lui legue trente mile livres. . 487, 501, e. Fontrailles: fait un Traité avec l'Espagne, & · se sauve habilement. 99 & suiv. a. De retour à la Cour se fait éxiler, & est encore enfin obligé de se sauver. 312 & suiv. b. Insulte & maltraite des Valets de pied du Roi. 154 &c. ¢

Fouilloux (le), Enleigne des Gardes de la Reine: tué à la Journée de St. Antoine.

Fouquet: Créature de Mazarin. 349 d. Procureur Général, & Sur-Intendant des Finances. 522 d. Grand Voleur 146 e. Récit de la Diffarce. 213 e & fuiv. 223 e. & fuiv. julqu'à 235. Deshonoré par les Commerces avec les Femmes. 238 e. E. quoi coupable. 239 e. On lui fait fon Procès. 260 e & fuiv. Fran-

France: fun Etat facheux au commencement des Troubles. 133 & fûiv. a. Refléxions fur les Rebellions qui y font arrivées. 168 & fuiv. b. Son Etat deplorable en commencement de l'Année 1649 pag. 434 & fuiv. b.

François I: ce que Louis XIV pensoit de sa Prison à Paris. François (le Sieur): Intendant Général des

François (le Sieur): Intendant General des Fontaines & Aqueducs de France. 300 d. Frotté: Action remarquable de cet Homme. 109 b.

#### G

GALANS ESPAGNOLS: cenfez être si enivrez des charmes de leurs Dames, qu'on ne trouve point mauvais qu'ils ne saluent personne.

Gard-Infante, ou Jupe à Cercles: chose mon-

frueuic.

683,107,6c

688,107,6c

688,107,

GASTON DE FRANCE, Duc d'Orléans: épouic Mademoifelle de Montpensier, 32 a. Etriet de toutes les Cabilles 57 a. Entre dans la Conjuration de Cinquars. 90 a 8c suiv. Se retire en Auvergne. 103 a. Racommodé avec le Roi. 108, 109, a. Sa Conduite au commencement de la Régence. 129

a, 132 a. Se contente du Titre de Généralissime des Armées de France. 137 a. Amoureux de Mie de St. Mégrin, veut faire jetter Gersé par les fenêtres. 440 a & suiv. Ne veut point consentir à renvoyer sa Femme. 443 a. Son Caractere. 447 & fuiv. Caufe de la Mort du Duc de Montmorenci. 448 a. Attaché à la Reine au commencement des Troubles. 24 b & suiv. Blamé de ne point foutenir sa Fille. 66, 67, b. Jaloux du Prince de Condé. 175, 176, b. Commence à être moins affectionné à la Reine, 286 b. Sa Lettre au Parlement 329 b & suiv. Son mécontentement de ce qu'on veut ôter le Chapeau à l'Abbe de la Riviere. 387 b & fuiv. 395 & fuiv. b. Demandes qu'il fait à la Cour. 400 b & suiv. Se resout avec peine au Siege de Paris. 441 & fuiv. 6. Efforts des Rebelles pour l'attirer à leur Par. ti. 508 b & fuiv. Accommode la Querelle du Duc de Beaufort & du Duc de Candalle. 152 &c. c. 167 & fuiv. c. Oblige Soyon à fortir des Carmelites. 193, 194, c. Consent à l'Emprisonnement du Prince de Condé. 348 & fuiv. c. Veut faire mettre les Princes à la Bastille. 477 c. 515 e. Il lui nait. un Fils. 513 c & suiv. Se plaint des Receptions qu'on lui fait au Parlement. 575 &c c. Craint d'être arrêté. 587 c. Partie de fon Caractere. 1 & fuiv. d. Consent à la Liberté des Princes. 10 d, 23 d. Se porte avec hauteur contre la Reine & le Ministre 30 d & fuiv. Refuse de voir la Reine. 33 d & fuiv. 60, 61, d. Fait prendre les Armes aux

aux Bourgeois. 73 & fuiv. d. Va enfin voir la Reine, & au devant des Princes. 90 d. Demande qu'on chaffe le Tellier, & Servien. 133 d. Se plaint à la Reine du Retour de Chavigni. 141, 142, d. Extrémement irrité de la Difgrace de Chateauneuf. 149 d'&c. Fait ôter les Sceaux au Premier Préfident. 149 d. Sa Déclaration en faveur du Prince de Condé. 233 &c. Obligé de fe retirer à Blois. 304, 395, d. Revient à la Cour. 478, d. Son Caractere. 478, 479, d. Retourne à Blois. 60 e. Son Caractere. 60 e & fuiv. Gamin. Maitre des Requetes: harangue vive-

ment contre le Parlement. 428 d.

Gendron, Prêtre de Village: promet de guérir
le Cancer de la Reine-Mere. 355 e. La Rei-

• ne le quitre. 409 e. Généraux de Paris: leurs Négociations & Demandes

mandes. 60, 72, 6 & fuiv. Ste. Genevieve: Procession de sa Chasse, & Dévotions grimacieres du Prince de Condé

& du Duc de Beaufort envers elle. 364, 365, d

Germain (Milord) voiez St. Alban.
Gerfé: le Duc d'Orléans le veut faire jetter par
les fenctres. 440 a & faiv. Pait Capitaine
des Gardes. 226 b. Cause d'une Querelle
entre les Ducs de Beaufort & de Candale &c.
131 & faiv. c. Maltraité par des Pages &
Laquais. 137 c. Obligé de se retirer. 141
c. Obligé de se justifier d'avoir vû Mr. le
Prince. 225 c. Se joint à la Noblesse & la
quitte. 257, 267, e. Assertic pour conZ 4 ter.

ter des douceurs à la Reine. 303 & fuiv. c. Maltraité par cette Princelle 313, 314,65 & protégé par le Prince de Condé. 315 &c. c.

Gèvres (le Marquis de) Capitaine des Gardes: le Cardinal lui veut faire quitter le Baton. 213 b & fuiv.

Glocester (le Duc de): Sa mort. 133 e. Godeau, Evêque de Grasse: renvoyé dans son Diocese. 488 a.

Gonzague (Marie de): enfermée à Vincennes, de peur que Monfieur ne l'époufat. 50 a 327 a. En Intrigue avec Cinquars, de qui elle fait retirer fes Lettres: 97 a. 378, 120, a. Mariée au Roi de Pologne. 326 & fuiv. a. Mal reque par ce Roi. 347 &c. a. Perd fon Mari dont elle époufe le Frere aufi Roi de Pologne. 126, 127, b. 163, 164, c &c fuiv.

Gonzague (Anne de): recherchée & abandonnée par le Duc de Guise, épouse un Prince Palatin. 207 a. Sauve Made de Longueville. 393 c & fuiv. Son Caractere. 442, 443, c. Propose le Mariage du Prince de Conti, & de Mle. de Chevreuse. 443 c. Effet de ses Négociations. 498 c. Elle l'acheve. 581 c. 15 d & tuiv. 54, 55, d | écompensée de la Reine. 54, 55, d. Rassure les Amis des Princes 68 d. S'attache à la Reine, & la fert fidélement. 115 &c. d. Veut faire donner les Finances à la Vieuville. 125 d. Faite Sur-Intendante de la. Maison de la Reine. 105 e. Perd cette Pla-147 €. ce

Gorde (l'Abbé de): perd en une heure 50000 écus au jeu. 127 e.

Gourville: pris & relaché 467 e. Son Caractere 457 6. 521 6 Sa Négociation avec le Cardinal. 521 c. Chargé d'enlever le Coadjuteur, n'y peut réüffir. 314 d. Conduit heureusement le Prince de Condé à son Armée. 344 d. Envoyé négocier à la Cour-356, 357, & fuiv. Devenu Financier-227 e. Recoit ordre de suivre la Cour après la mort de Fouquet.

Grammont (le Maréchal de): mécontent de sa Négociation avec Mr. le Prince, se retire dans fon Gouvernement de Bearn, 175, 176. d. Ambassadeur extraordinaire en Espagne pour le Mariage du Roi. 39 e. Relation de cette Ambassade. 40 & fuiv.

Gravelines : affiégée & prife par le Maréchal de la Ferté. Guébriant (la Maréchale de): nommée à la

Charge de Dame d'Atour, meurt. Guenaut : demandé par le Prince de Condé.

503 €.

Guiche (le Comte de): Son Caractere. 487 d. Pourquoi visité par le Cardinal Mazarin, lors de la Maladie du Roi. 518 d. Aime Madame, & fe fait éxiler. 220 e. 260, 361, &c. e. Avoit traduit en Espagnol la Lettre donnée à la Molina. : 66 e. Exilé de nouveau en Hollande. 370. Caractere de cet Homme, & celui de sa Femme, 30,

Guimené (la Princesse de): son Caractere. 49 - &cc. 4.

Guile: affiegé par l'Archiduc & le Maréchal de Turenne, & bravement défendn par Bridieu

& la Bourgeoisie. 473 6. 479 6. Guise (Henri Duc de): se bat contre Coligni, & le blesse. 204, 205, a. Son Caractere volage. 206, 207, a. Son Commerce avec Mle de Ponts. 402 a &c. Choisi pour Chef des Révoltez de Naples. 549 &c. a 226 b. Son Caractere guerrier. 550 a &c. 41 b & fuiv. Ses Démarches & Lettres pour Mle. de Ponts. 43 b & fuiv. Pris & mené en Espagne 55,56, b. Exposé à l'Infidélité de Mle. des Ponts. 59 b. Chef d'une Quadrille du Carrousel du Palais Royal. 423 d. 426 d. Envoyé au devant de la Reine de Suede. 431 d. Sa Lettre touchant cette Reine. 432 & fuiv. Chef de la 5e. Quadrille du Carrousel de 1662. pag. 268 e. Guise (le Chevalier de): se brouille avec le Cardinal pour une Abbaye. 237 c. Se raccommode avec le Ministre, & propose de jetter le Coadjuteur par les fenêtres. Guitaut, Capitaine des Gardes de la Reine: arrête les Princes de Condé & de Conti, & le Duc de Longueville. 374 & fuiv. c. 380

c. Sujet à la Colere, qui lui sert à faire for-

Guyonnet: Député du Parlement de Bourdeaux: Ses Négociations au Parlement de Paris. 491, 495 , &c. 6.

#### H.

ARCOURT (le Comte de) : perd Leri-. da. 402 a. Revient en Cour 421; 422, a; & se justifie. 449, 450, a. Manque

que de conserver la Province de Normandie au Roi. 496 & suiv. b. 104 c. Met St. Germain & le Roi à couvert. 499 b. 104, 1053 c. Revient à la Cour, & obtient le Gouvernement d'Alface. 105 c. Assiege Cambrai, & leve le Siege. 146, 147, c. Fait. Gouverneur de Normandie. 421 c. Conduit les Princes au Havre. 532 c. Sa Fonction à la Cérémonie de la Majorité. 286 d. 293 d. Fait Général de l'Armée de Guienne. 312 d. Fait lever le Siege de Coignac & défait le Prince de Condé. 317 d. Reprend les Tours de la Rochelle. Haro (Don Louis de): sollicité pour la Paix. 493 d. Ne veut rien relacher für l'Article du Prince de Condé. 63 e. Epouse l'Infante au Nom du Roi. Hautefort (Made. de): Louis XIII en devient amoureux. 51 a. Mise auprès de la Reine comme Dame d'Atour 63 a. Chassée de la Cour. 73 a. Va déguifée à la Bastille pour le Service de la Reine. 85 a. Rappellée par la Reine. 133 a; & avec quel empressement. 168 a. Ne peut se résoudre à bien vivre avec Mazarin. 171-175 a. 208 a. Perd les bonnes graces de la Reine & est renvoyée de la Cour. 209 & fuiv. Mariée au Duc de Schomberg, avec lequel elle fe retire en Province. 506 & fuiv. a. Hédin: Trouble que cause la mort de son Gou-509 & fuiv. d. verneur. L'Héneri: fait Controlleur Général des Finances & peu après Sur-Intendant. 218 a. Ac-

cusé de Concussion par le Parlement. 110 b. Z 6

Poursuites du Parlement contre lui. 144 &c. b. Privé de sa Charge & éxilé de la Cour. 147 b. On lui rend les Finances. 96,97,6. 119 c. 295 & suiv. c. 301 c. Sa Mort.

HENRI IV: en quel état laisse le Royaume.

1 a & suiv. Comment vouloit faire du bien
à ses Ministres. 352 a. Son Portrait mis à
une Potence.

HENRI DE BOURBON, Prince de CON-DÉ: arrêté par ordre de Marie de Medicis. 2 a. Sa Conduite pendant la Régence. 129 & suiv. a. 132 a. Haï de la Reine & de sa Femme. 132, 133, 4. On refuse l'Amirauté à son Fils; il se retire & revient : son Caractere. 371 & fuiv. Sa Mort. 404 a. Suite de fon Caractere. 404 a & fuiv. Beauté de la Princesse sa Femme. 47, 76, a. Avec quel'e hauteur elle agit contre Me. de Montbazon, 179 &cc. a. Son Caractere-274 a. N'aimoit point fon Mari. 407 a. Se laisse gagner contre la Cour. 122 &c. c. 171 c. Exilée: 392 c. Se présente au Par-lement. 448 & suiv. e. Se retire à Valleri. 457 6. Sa Mort, & fuite de fon Caractere. 543,544,6. & fuiv.

HENRIETTE DE FRANCE: mariée à Charles I Roi d'Angleterre. 16, 20, a. Obligée de le fauver en France. 238 a. & fuiv. Abrégé de fon Hiffoire, & des Revolutions d'Angleterre depuis Henri VIII. 243 a & fuiv. 295 a. 383 & fuiv. Suite de cetre Hiffoire. 163 b & fuiv. 542 & fuiv. b. 558 & fuiv. b. 160 e & fuiv. 193 e. 421, 422, d.

491 & fuiv. d. 520 d &c. Sa Lettre fur Ia Mort de Cromwel. 520, 521, d. Auroit voulu marier fa Fille au Roi. 532 d. Va en Angleterre pour faire époufer Hortense Mancini au Roi son Fils 134 e. Consent au Mariage du Duc d'York. 136 e. Revient en France. 140, 141, 142, e. Sa Lettre à l'Auteur. 204 &c. Sa vie tranquille à Coulombe.

HENRIETTE D'ANGLETERRE: nait à Exceter en 1644. pag. 239 &c. a Est apportée en France. 385 a. Négligée par le Roi. 421, 422, d. 528 d. La Reine l'auroit voulu marier au Roi. 528 d, 132 e. Mariée au Duc d'Orleans. 132 e &c. 176 e. A la rougeole, dont elle pense mourir. 140, 141) é. Son Portrait & fon Caractere. 177 &c. e. 182 e. Veut se vanger des anciens Mépris du Roi. 100 e & fuiv. S'introduit dans les Plaifirs & Divertissemens de ce Prince. 198 &c. c. Méprise les Avis que lui fait donner la Reine-Mere. 201, 202, e; 216 e. 253 e. En Intrigue avec le Comte de Guiche. 220 e. 360, 361, e &c. Trompée par Vardes, qui s'empare des Lettres du Comte & d'elle , & qui veut l'obliger par là à le fouffrir. 364, 365, e. Elle s'en plaint au Roi, & lui découvre l'Intrigue de la Lettre Espagnole. 365, 366, e. Hérault d'Armes du Roi: refusé par les Parisiens.

530 b.

Herval: Huguenot, employé dans les Finances
par Mazarin. 406 e.

Heffelin: donne Ballet. Feu d'Artifice, Come-Z 7 die

die, &c. à la Reine de Suede. 435 d. Hocquincourt (le Marquis d'), Gouverneur de Perronne: s'accommode avec le Cardinal Mazarin. 128, 130, c. Battu, & presque pris. 514 c. Fait Maréchal de France. 12 d. Ramene le Cardiual Mazarin en France. 312, 324, d. Défait par le Prince de Condé-346 d. Se laisse corrompre par Me. de Chatillon, & fait révolter les Commandans de Hédin. 509, 510, d. Obligé de se retirer chez les Espagnols, qui le font Grand Baillif de Gand. 510 d. Est tué à la Bataille de Dunkerque. 515 d. & enterré à Notre Dame de Lieffe. Hollandois: leur Paix avec l'Espagne. 413,414.

Hôtel de Ville: Voyez Paris.

Į.

ANSÉNISTES: leurs Disputes sur la Grace &c. 434,435, &c. Le Roi va au Parlement, pour faire publier une Bulle entre eux. 106 d. Leur Caractere. Jars (le Chevalier de): éxilé, revient, se fauve glorieusement de l'Echafaut, & se retire en Italie. 65 a & fuiv. jusqu'à 71. Revient Commandeur de son dernier Exil. 160 a. Sa Franchise envers la Reine & le Cardi-· 309 & fuiv. b. nal pour Chavigni. Heluites: raillés & turlupinez par la Reine de Suede. 453. Leur Caractère. 507 d &cc. Ille (la Comtesse d'): Son Caractere, & Faits qui la concernent. 453 3454 30. Im-

Importans: Nom de la Cabale de Mrs. de Vendôme contre Mazarin. .170 a. Innocent X: fon Election. 239 4. Intendans des Provinces : révoqués par Arrêt du Parlement. Holi (Claude), Curé de St. Nico'as des Champs: afflite le Cardinal Mazarin à la Mort. 149 e, 152 e. Recommandé au Roi par ce Cardinal. 159 e. Consulté par Me. de Navailles fur l'Amour du Roi. Foli (Guillaume), Sindic des Rentiers: parle insolemment au Prémier Président. 320 c. Se fait tirer un coup de Pistolet, & tâche en vain d'émouvoir le Peuple. 322, 323, Tours maigres: Pourquoi les Espagnols n'en 1ont

Jours maigres: Pourquoi les Elpagnois n'en ont 11 t. e. forente. Pourquoi les Elpagnois n'en ont 15 posufe (le Duc de): Sa Fonction à la Ceremonie de la Majorité. 278, 289, d &cc. 293 d. Tué aux Lignes d'Arras. 410 d. D. Ju An d'Autriche: Voiczi Autriche.

L.

L AFFE MAS: Juge inique, furnommé le Boureau du Cardinal. 66 a. Ses Procédures contre le Chevalier de Jars. 67 & fuiv. a.

Laïgue: lié avec la Duchesse de Chevreuse, la fait agir contre Fouquet.

Laïné. Serviteur du Prince de Condé: le sert utilement à Bourdeaux. 463 c. Envoyé négocier en Espagne, 308 d.

Lamognom, Maitre des Requetes, fait Prémier Pré-

Prefident du Parlement de Paris. 522: Son Caractere. 522,523, d. Landrecies: affiégé & pris. 481 4, 483 4. Langlade, Secretaire du Duc de Bouil'on: fait foulever les Bourdelois. 459 a.: obli jé de le détaire de fa Charge de Sécrétaire du Cabi-487 d. net.

Lannoi: fage Conduite de cette Dame d'Honneur d'Anne d'Autriche.

Laval. (le Marquis de): fon Caractere, & fon Mariage. 308, 309, a. Meurt au Siege de Dunkerque. 395 a. Laurier (du), Officier de la Bourgeoisie de

Paris: fon Entretien fingulier avec la Reine.

SI & & Suiv. Lens: Bataille qu'y gagne le Prince de Condé: 232, 233, & fuiv. b.

Lionne: rend de mauvais Offices au Comte d'Avaux. 38 b. Chaffe de la Cour. 198 d. Y est rappellé. 328 d. Envoyé en Espagne pour la Paix. 493 d. Mal auprès de la Reine.

Longueil, Conseiller au Parlement: son Genie. 290 c. Brouille en faveur de fon Frere. 441

Craint du Ministre 469 C Longueville (le Duc de): épouse Mile. de Bourbon. 177 a. Demande la Charge de Colonel des Suisses. 419 a. Obtient Caen, & continue à travailler à la Paix. 438, 439, a. Deux fois Rebelle. 29 b. Admis au Conseil. 29 b. Veut détourner Mr le Prince de ses bonnes intentions. 367 b. Quitte la Cour & vient joindre les Rebelles à Paris. 480 6 &c. S'empare de la Normandie.

497 & suiv. b. Revient à la Cour. 103 e &c. Demande le Pont de l'Arche. 211 e, 217 &c. c. L'obtient. 238 e, Rail erie criminelle de ce Duc. 239 e. Sa Prison. 361 & suiv. e; 375 e & suiv. Traite avec de Lionne. 162 d. -Se sépare du Prince de Condé.

Longueville (la Duchesse de ): son Avanture touchant une Lettre perdue. 177 & fuiv. a. Oblige Coligni à se battre pour elle, & Chanson qu'on en fait. 206 a. Cause de la Guerre Civile. 4 4 a &c. En liaison avec le Prince de Marfillac. 4'4 &c. a. Son Caractere. 455, &c. a. 435 b. Ses Intrigues Politiques. 436 & fuiv. b. Ne veut point fortir de Paris avec la Cour. 455 b. Se lie avec le Coadjuteur, pour dominer dans Paris. 476, 477, & fuiv. b. Accouche d'un Fils dans l'Hotel de Ville. 511 b. Séduit le Prince de Con.lé. 101, 192, 110, 6. Revient à la Cour. 106, 107, c. Fait prier la Reine de la mettre d'un Bal. 208, 209, c. Ses nouvelles Intrigues. 228 & fuiv. c. 242 & fuiv. Négocie avec le Cardinal. 250 & fuiv. c. Se fauve en Normandie. 391-394 c. Mal reçue en Normandie. 394, 416, c. Se fauve par Mer, & Dan ers qu'elle court. 427 & fuiv. c. Se retire en Hollande, & puis à Stenai. 42) c. Traite avec les Espagnols, & déclarée Criminelle de Leze-Majesté. 458 c. Avertie des bons succès de Bourdeaux. 466, 467, c. Revient triomphante à Paris, 112, 113, d. Porte le Prince de Condé à rompre le Mariage projct-

jetté du Prince de Conti avec Mle. de Chevreule. 114 &c. d. Traite publiquement avec les Espagnols. 118 d. Négocie avec le Cardinal. 162, 163, d. Se retire à Montrond. 212 d. Oblige le Prince de Condé 2 faire la Guerre. 306 d. S'ensuit à Bourdeaux. 313 d. Son état. 339 &c. d. En Intrigue avec le Duc de Nemours. 341 d. Obligée de fortir de Bourdeaux. 400 d'; se retire à Moulins. & y fait pénitence. 401, 401, 402, d. Sa Conversion. 547, 548, c. 343 d. 400 d. Embrasse le Parti des Jansénistes.

Longueville (Mlle, de): fon Caractere. 423, 424, c. Détourne fon Pere de la Guerre civile. 212 d. Souhaitée par le Duc d'York.

LORRAINE (le Duc de): fait manquer le Siege d'Etampes. 363 d. Forcé à s'accommoder avec le Roi. 366 - 367, d. Reçu à Paris avec Acclamations &c. 368 d. Vient au fecours du Prince de Condé. 380 d. Veut épouser une Niece du Cardinal, qui pour cela le rétablit dans ses Etats. 148, 149, e. Louis XIII: né le 2 Sept. 1601, pag. 9 4. N'avoit que neuf ans huit jours, quand il vint à la Couronne. 1 a. N'ôse aimer sa Femme. 28, 29, a. Comment amoureux de Mle. de Hautefort. 51 a. 72 a. Son Etat malheureux. 71, 72, a. Chasse Me. de Hautefort, & s'attache à Mle. de la Fayette. 73 a & suiv; qu'il veut déclarer sa Maitresse-80 a. Offre ses Enfans en otage à Richelieu. 95 a. Rapelle les Exilez, & éleve le

Cardinal Mazarin au Ministere. 116, 117; a. Sa Mort. 118, &c. a; 122 a. Son Caractere. 123 &c. a.

Louis XIV: sa Naissance. 82 a. Devient Roi. 123 a, 128 a. Va au Parlement tenir son Lit de Justice. 315 a. Comment élevé 356 &c. a. Malade de la petite vérole. 536 & fuiv. a. Son Caractere. 541 &c. a. Va au Parlement. 13 & fuiv. b. 185, 200, b. Ce qu'il dit du Parlement sur la Nouvelle de la Victoire de Lens. 238 b. Sort de Paris après les Barricades. 296 b. Se retire à St Germain. 327 b, 356 b. Sa Lettre à Mrs. de la Ville. 460 & suiv. Sa Réponse aux Députez du Parlement. 6 c & suiv. Revient à Paris. 181 6 & suiv. Fait sa premiere Communion. 336 c. Se trouve au Siege de Bellegrade. 442 c. Cavalcade & Cérémonie de sa Majorité. 276 & suiv. d. Voit de Charonne la Bataille de St. Antoine. 371 &c. d. Revient à Paris. 393, 394, d. Son Caractere vers fa Majorité. 416 & fuiv. d. S'attache à Mle de Mancini, depuis Comtesse de Soissons. 417 d Manque d'égard pour la Princesse d'Angleterre. 421, 422, d. Fait une Course de Bague 423 & fuiv. d. Son Entrevue avec la Reine de Suede. 438, 435 d. Fait entrer un Convoi dans St. Guilain. 460 d. Voit marier fans chagrin Mile. de Mancini au Comte de Soissons. 468, 469, d. Devient amoureux de Mle. de la Motte d'Argencour. 471 d & tuiv. Favoris pour les quels il eut du Penchant. 486 d. Avoit

de l'Inclination pour la Guerre. 495 d. Tombe dangereusement malade à Calais. 515, d & fuiv. Se rétablit. 517. Son Caractere. 519 de S'attache à Mle. de Mancini. 523 &cc. d. Se rend à Lion avec la Cour. 538 d. Trouve la Princesse de Savoye assez à son gré 539 d, &c. La veut avoir, malgré la Reine. 547 d. Consent à épouser l'Infante d'Espagne. 550 d. Donne une Promesse d'épouser la Princesse de Savoye, au cas qu'il ne puisse avoir l'Infante d'Espagne. I e. Revient à Paris. I e. Suit la Mançini par tout. 4 & fuiv. e. Offre au Cardinal d'épouser sa Nicce. 18 e. Fort affligé de fon éloignement. 12 e & suiv. Se retire à Chantilly, & revient à Vincennes. 22, 29,6. Entretient correspondance avec la Mancini. 33,38, e. La voit à Cognac. 37 e. Part pour la Paix & son Mariage. 36, & suiv. e. Passe l'Hiver en Provence, & se rend à St. Jean de Luz. 64 & fuiv. e, 71 e. Voit l'Infante-Reine pour la premiere fois. 97 e &c. Jure la Paix. 102 e. Emmene la Reine fon Epouse. 104 e. Derniere Cérémonie de son Mariage. 110, 111, &c. Remercie sa Mere de lui avoir oté la Mancini, 118 e. Pleure le Cardinal. 129 e. 142 e. 161 e. Son Entrée à Paris. 130 e & fuiv. Prend l'Administration des Affaires, 161, 163, 165, &c. e 173 e. Sa maniere de gouverner & d'agir. 173 e & fuiv. Son Caractere. 174 & fuiv. e. 179, 181, e &c. Son Avertion pour les Anglois. 176 e. Ses frequentes Promenades avec la Duchesse d'Orleans. 188 e. Regle

Regle le Different de la Comtesse de Soissons & de la Duchesse de Navailles. 194 e. Se donne à des Plaisirs & Promenades nocturnes. 200 c. Ce qu'il pensoit de la Valeur de François I. 213 e. Mécontent de l'éloignement de Mle de Ponts, qui lui plaisoit. 217, 218, e &c. Devient amoureux de Mic. de la Valiere. 217 e, 219 e, &c. Part pour Nantes 224 e; & y fait arrêter Fouquet. 226 e. Revient à Fontainebleau. 228 e. Comment se ressent de l'Affront fait à fon Ambaffadeur à Londres. 242 e. Réparation glorieuse qu'on lui fait. 246 e. S lite de son Caractere. 247 e: Il lui nait un Fils. 248 e. S'attache à Mle. de la Mothe-Houdancourt. 269 e. Se fache des oppositions de Me. de Navailles à ce sujet. 270 & suiv. e. Entretenoit Mie. de la Motte par le trou d'une Cloison. 274 e; & l'alloit voir par les goutieres. 277 a. Revient à Mle. de la Valiere, qui se rend. 200 e. Achete Dunkerque du Roi d'Agleterre. 284 e. Reçoit une Lettre Espagnole dont il soupconne que Me. de Motteville étoit l'Auteur. 288 e. Sa Situation au commencement de l'année 1663. pag. 289, 290, e. Veille la Reine-Mere-296 e. Est dangereusement malade de la Rougeole: 299 e; & guerit promptement. 300 e. Vouloit être Maitre des volontez, des esprits, & des cœurs. 305 e. Brouillé avec la Reine, pour la Difgrace du Duc & de la Duchesse de Navailles. 322 e & suiv. Se raccommode avec elle. 327 e & suiv. Ses Contrarietez. 332, 348, e. Promet à

la Femme de devenir bon Mari à 30 ans. 340 e. Vient voir au galop sa Mere qui s'étoit trouvée mal. 340 e. Mene la Valiere iouer chez la Reine-Mere. 341 e. Fort affligé de la Maladie de sa Femme. 348 e. Decouvre les Auteurs de la Lettre Espagnole, & les exile. 360-370 e. Se transporte à à St. Germain. 372 e. Veut avoir les grosses Perles de la Reine-Mere- 377 e. Fort touché de l'état de sa Mere 379 e. Est souvent à Versailles, qu'il destine à sa demeure &c. 391, 393, e &c. Signe le Testament de la Reine-Mere fans le lire. 407 e. Avide de Gloire 423-427 e &c. Aprend à la Reine la Mort du Roi d'Espagne. 431 e. Ne laisse pas de se livrer aux Plaisirs. 435. 436, & suiv. e. Trop peu touché de la Mort de la Reine sa Mere, 465, 473, e. Se trouve mal, & tombe en foibleffe, 477, 478, e. Veut faire ausli retirer Monsieur, qui le refuse. 484 e. Fait lire le Testament de la Reine sa Mere. 487 &c. e. La pleure & en fait un bel Eloge. Louis DE Bourbon, Prince de Con-DÉ: Duc d'Anguien. 144 a. Gagne la Bataille de Rocroi. 144 a; & celle de Fribourg. 288 a. Aime fort Mle. du Vigean. 300, 301, 309, a. Favorise l'Enlevement de Mle. de Boutteville. 306 a. Gagne la la Bataille de Nortlinghen. 310 a. Prend Furnes, & fait dessein fur Dunkerque. 386, 387, a; & le prend; 391 a, 395 a. De vient Prince de Condé. 403, 404, a. Quelle figure il faisoit à la Cour. 416 & suiv. Son

Exterieur. 430, 431, a. Aime Mle. de Toufly. 430, 431, 4. Affiege Lerida, & est obligé de se retirer. 459, 476, a. Se brouille avec sa Mere pour le Président Perrault. 540 a. Revient de Catalogne. 5.43 a. Attaché à la Cour au commencement des Troubles 25 b. Prend Ypres 85, 87, b. Gagne la Bataille de Lens. 231, 233, & fuiv. Revient à la Cour. 317 b. Sa Lettre au Parlement. 331 b. Demande le Chapeau de Cardinal pour le Prince de Conti. 384 b. Tache à abaisser le Duc d'Orléans. 397 b. 402 b. Répond vivement & d'un air menaçant au Parlement 424, 427, 6. Promet à la Reine l'Humiliation du Parlement & des Pariliens. 439 & fuiv. b. Trompé par le Prince de Conti, & la Duchesse de Longueville. 482 b; & en est au desespoir. 488 b. Vient attaquer Charenton, &c l'emporte. 521, 522, 6. Se laisse gagner par Me. de Longueville. 101, 102, 6, 110 Se dégoute du Cardinal. 110 c. & suiv. Se retire en Bourgogne. 124 c. Revient à la Cour. 170 c. Mécontent du Ministre. 200 & fuiv. c. Paroit favorifer les Bourdelois. 202 c. Protege Mr. de Bouillon , & demande le Pont de l'Arche pour le Duc de Longueville. 210, 211, & fuiv. c. 217 6 &c. Infulte le Cardinal. 219 c. Se déclare son Ennemi. 223 c. Paroit se raccommoder avec lui. 256, 257 c. Avec quelle hauteur en agit avec la Reine. 317 c. Attaqué par les Frondeurs. 327 & fuiv. c. Fait marier le Duc de Richelieu. 340 & fuiy. c. Sa perte résolue.

lue. 242 c. 359 c. 'Arrêté. 375 c. Moins redoutable dans le Cabinet qu'à la Guerre. 401 c. On fait de grands feux de joie pour la Prison. 407 c. Demande la Liberté au Ministre, & lui offre d'être son Ami. 481 6. Caractere de la Princeile sa Femme. 524, 525 c. Transféré à Marcouffi. 515 c. 531 c; &c de là au Havre. 532 c, 537 c. Delibérations au Parlement sur sa Liberté &c. 573 c. Négociations pour sa Liberté. 13 d. & fuivant. La Reine donne ordre de le délivrer. 73 &c d. Lui & les deux autres Princes délivrez. 87 & fuiv. d. Déclaration touchant son innocence. 100 d. Manque de parole à Me. de Chevteuse sur le Mariage du Prince de Conti. 114, 115, &c d. 117 d. 119. Perd le Coadjuteur. 120 d. & le Premier Préfident. 123 d; & la Princesse Palatine. 124 d. Obtient le Gouvernement de Guyenne. 126 d. 151 d. 159 d & fuiv. Ne veut point écouter les Conseils violens du Coadjuteur & autres- 151 d. &c. Abandonne le Premier Président, & en est blamé. 155 d. On propose de l'enfermer de nouveau. 165, 167, d. Se retire précipitament à St. Maur, & pourquoi. 171 d & fuiv. Sa Lettre au Parlement. 100 & fuiv. d. Fait chasser le Tellier, Servien, & de Lionne. 175, 178, 191, d. Revient à Paris. 202 . d. Se déclare contre le Coadjuteur. 204 d. Blamé de sa Rencontre avec le Roi au Cours. 205, 206, & fuiv. d. Se réfoud à la Guerre, & envoye en Espagne. 211 &c. d. Déclaration donnée contre lui. 215 d. 218 d.

230 & fuiv. d. S1 Réponse à cette Déclaration. 237 & fuiv. d. N'affifte point à la Cérémonie de la Majorité du Roi. 268 d. Se retire à Bourges, & est entrainé dans la Résolution de faire la Guerre. 304-306.4. Va à Bourdeaux. 307 &cc. d; & traite avec l'Espagne. 303 d. Veut faire arrêter le Coadjuteur. 314 d. S'assure d'Agen & de Xintes. 315 d; & affiege Coignac. 316 d. Défait par le Comte de Harcourt. 313 2. 339 d. Quitte la Guyenne, & vient à son Armée. 339 d. Prend Montargis. 345 d. Défait le Maréchal d'Hocquincourt. 346 d. Se rend à Paris. 348 d. Va.au Parlement 350 d. Prend & perd St. Denis. 352,353, d. Entend à la Paix, & à quelles Conditions. 356 & fuiv. Ses Dévotions grimacieres envers la Chasse de Ste. Gennevieve & autres. 364, 365, d. Sa Gloire à la Bataille de St. Antoine. 373 & fuiv. d. 378. Accusé du Desordre de l'Hotel de Ville de Paris, perd l'Affection du Peuple. 385,385. d. Cause la mort de Chavigny, 3,0 d. Se retire en Flandre 392 d. Redonne des forces aux Troupes Espagnoles. 409 d. Se jette dans Cimbrai. 4)4 d. Tombe dangereusement malade. 503 d. Revient à la Cour, & comment reçu, 63 e. Son Caractere & ses Emplois alors. 184, 185, e. Chef de la 3e. Quadrille du Carouzel de 1662, pag. 268 e. Craint par le Roi. Luines: devient Favori de Louis XIII, qui le fait Connétable. 3,4,5,6. Meurt en 1621. pag. 12 #

Tom. V.

Az

Lui-

# T A B L E Luines (la Duchesse de): Voyez Chevreuse.

#### M.

ADRID : Description abrégée de cette 43 & fuiv. e. Ville. Majorité: Description de la Cérémonie de celle de Louis XIV. 276 & fuir. e Maisons (le Président de ): joué par le Cardinal pour la Sur-Intendance des Finances. 119, 120, c, 297 c. Fait Sur-Intendant des Finances. 469 c. Député vers la Cour. 365 a. Maitres des Requêtes: se mutinent 7 & suiv.b. Mandez au Palais Royal, reprimendez, & interdits. 19 & fuiv. a. Demandent pardon. 35 b. Rétablis, sans l'avoir demandé. 139 6. 142 6. Maitresses de Louis XIV: Olimpe Mancini depuis Comtesse de Soissons 417 d. Mancini (Olimpe ). Mle de la Motte d'Argencour. 471. &c. Voiez Motte d'Argencour ( Mle. de la ). Marie Mancini, depuis Connétable Colonne. 523 d. &c. Mancini ( Marie ). Mle. de Ponts. 217 &c e, Voyez Ponts (Mie. de ). Mie de la Motte Houdancourt. 26) e & fuiv. Voyez Motte-Houdancourt ! Mle. de la ). M.e. de la Valiere. 217, 219, e. &c. Voyez Valiere

(Mle. de la).
Marcini (Made. de), Sœur du Cardinal Mazarin: vient en France. 461 e. Elle y me-462 d. Fairs qui la regardent. 462, 463, 8cc. d.

Mancini, Neveu du Cardinal Mazarin: Tué à la Journée de S. Antoine. . 372 d. Mancini, autre Neveu du Cardinal, depuis Duc de Nevers : Se trouve à la fameuse Débauche de Roissy, & est chasse de la Cour. 12 e. Deshérité par son Oncle, qui lui laisse néantmoins le Duché de Nevers, celui de Feretti, une belle Maison, &c. 148 e. Mancini (Olympe ), Niéce du Cardinal, depuis Comtesse de Soissons: son arrivée à Paris & fon Portrait. 499 a. 417 & fuiv. d. Le Roi, s'attache à elle. 417 d. Est audesefpoir du Mariage de sa Cousine avec le Prince de Conti. 419 d. Epoule le Prince Eugene, Comte de Soissons. 467, 468, d. 471 d. Le Roi conserve un reste d'inclination pour elle. 122 d. Son leu excelfif. 137e Faite Sur-Intendante de la Maison de la Reine. 147 e. N'étoit point aimée de la Reine-Mere. 157 e. Son Différent avec la Duchesse de Navailles sur les Prérogatives de leurs Charges. 189 e. &c. jusqu'à 198 e. S'introduit dans les Plaifirs du Roi 198 e & suiv. Prévient le Roi contre Me. de Motteville, qu'elle haissoit mortellement. 206, 207, e. 255, 256, e. Prête la main à l'Amour du Roi pour Mle. de la Motte-Houdancourt. 273 e, 277, 278, Voulant se justifier, aprend à la Reine l'Amour du Roi pour la Valiere. 305; 307. &c. e; & dit au Roi qu'elle l'avoit su par la Duchesse de Navailles, 310 e &c. Fait éxiler enfin cette Duchesse & son Mari. 320 e. Ses liaisons avec Vardes. 363 e. Accu-

A2 2

ABLE

se le Comte de Guiche de trabison & de manque de respect pour le Roi. 366, 367, e. Exilée avec fon Mari. 369 €. Mancini ( Marie ), Niéce du Cardinal Mazarin, depuis Femme du Connétable Colonne: fon arrivée à Paris. 409 a. Sa Mere recommande de la mettre en Religion, à cause de son mauvais Naturel. 462, 463, d. Tirée des Filles de Ste. Marie, & mise sur le grand Théatre de la Cour. 469 d. Son Portrait. 470 d. 524, 525, d. Le Roi s'attache à elle, & elle à lui. 524, 525, d. Suit le Roi partout, & ne le quitte point. 533 d. Devient déplaisante à la Reine. 534 d. Jalouse de la Princesse de Savoye, elle la fait traiter froidement par le Roi, & le suit partout. 550-552 d. 4 e. & suiv. Espere de se faire Reine. 6 e. Eloignée de la Cour à Brouage; & Reproche qu'elle fait au Roi. 22 e. Le Roi la voit à Cognac. 37 e. N'étoit point estimée du Roi. 118 e. Mariée au Connétable Colonne avec une Dot de 100 mille livres de rente &c. 143 e. Mancini (Hortense) depuis Duchesse Maza-

rin : proposée pour Femme au Roi d'Angleterre, qui la refuse. 134 e. Mariée au Grand Maitre de l'Artillerie, qui prend le Nom de Mazarin. 143, 144, e. Biens im-

menses que son Oncle laisse à son Mari. 148 €. Mardik: pris pendant l'absence de Clanlen, & re-

pris par le Duc d'Orléans. 367 & fuiy e. Marets ( des ): trompe son Maitre le Duc de Richelieu, & lui fait épouser Made, de

Ponts.

Ponts. 340 & fuiv. c. MARGUERITE DE SAVOIE: On la veut marier au Roi. 526 d. Ses Sentimens sur ce Mariage. 537 d. Est amenée à Lion, & bien reçue du Roi. 538 &c d. Son Caraftere. 540, 551, 545, d. Avoit été le rebut du Duc de Baviere. 526, 545, d. Traitée froidement par le Roi. 551 d. Sa fage Conduite en cette occasion. 552 d. Marice au Duc de Parme. & fa Mort. 317 e. MARIE DE MEDICIS: Sa mauvaise Administration pendant sa Régence. 2 & suiv. Se retire à Biois. 5 a. Brouille son Fils avec sa Femme. 12 a. Sollicite en vain l'Exil du Cardinal de Richelieu. 52 & suiv. a. Sur le point d'être arrêté à Compiegne s'enfuit à Bruxelles. 61 & fuiv. a. Meurt à Cologne accablée de Dettes. 63 a. MARIE THERESE D'AUTRICHE, Infante d'Espagne; & Reine de France : sa Tante la veut marier au Roi. 527 d. &c. Peu contente du Voyage de Lion. 542 d. Etoit belle. 544 d. Son Portrait. 49 e, 86 e. Répond peu de choses au Maréchal de Grammont. 57 e, & aux Complimens du Roi 73 e. Arrive 2 S'. Sebastien. 72 e. Refuse une Lettre du Roi. 74 e. Ce qu'elle répondoit d'ordinaire à ses complimens. 74, 75, e. Ce qu'elle dit à la prémiere vue du Roi son Epoux. 98 e. Prend congé de son Pere . & vient à S. Jean de Luz. 103, 104, e. Derniere Cérémonie de son Mariage. 110, 111, &c. e. Avoit toujours regardé le Roi comme devant être

A2 3

fon Mari. 119, 120, è. Son Entrée à Paris. 130 e. &c. Manque d'Argent. 138 e. Peu affligée de la Mort du Cardinal. 162 e. S'allarme des Promenades noctumes du Roi-401 e & fuiv. Ignore long-tems l'Amour du Roi pour la Valiere. 21, e. Accouche d'un Fils, & est au peril de la vie. 248, 249, e. Accouche d'une Princesse, qui meurt peu après. 281 e. Découvre l'Amour du Roi pour la Valiere. 281 e. & suiv. A la Rougeolle. 298 e. Ce qu'elle dit touchantla Jalousie. 303 e. Aprend avec certitude l'Amour du Roi. 307 e. Avec quel chagrinelle apprend que le Roi a introduit la Valiere chez la Reine-Mere. 341 e &c. Portée à Versailles. 346 e. Son humeur inquiere & jalouse chagrine la Reine Mere. 347 e. Tombe malade dangereusement. 347 e, & en guérit. 349 e. Veut avoir sa part des Diamans de la Reine Mere. 377 e. Fort sensible à la perte de cette bonne Mere. 387 e. Avec quelle douleur apprend la mort du Roi. fon Pere. 431 e. Trop peu touchée de la mort de la Reine-Mere. 4:6, 472, 474 e. Marfillac (le Prince de): bien auprès de la Reine. 131, 134, a. Manque d'obtenir le Gouvernement du Havre de Grace. 139, 140, a. S'attache M. le Prince, & devient amoureux de à Me. de Longueville. 454. 455, & fuiv. Il la rend rebelle. 455 b, 476 b. Vient joindre les Rebelles à Paris. 481 b. Reçu & récompensé a la Cour. 1436 Obtient le Tabouret pour sa Femme, &c. 253 c. Conseil qu'il donne aux Princes. Aa 4 369

369 c. Se sauve après la prise des Princes. 391, 404, c. Se retire en Touraine. 416 Devenu Duc de la Rochefoucault, veut s'emparer de Saumur. 43) c. Declaré Cri-minel de Leze-Majesté. 458 c. Reçu dans Bourdeaux. 463 c. Général des Révoltez de Bourdeaux. 465 c. Sa valeur au Siege de Bourdeaux. 520 c. Fait la Paix. 323 c. Veut faire Mazarin le Libérateur des Princes. 13 & fuiv. Se refoud à la Guerre, avec M. le Prince. 211, 212, d. Tient le Coadjuteur referré dans la Porte de la Grand' Salle 259 & fuiv. d. Surnominé Camarade la Franchise, par ce Prélat. 262 d. Porte le Prince de Condé à la Guerre. 305 & suiv. d. Le suit à Bourdeaux. 307 &c; & puis à fon Armée. 339 d. Jaloux de la Duchesse de Lougueville contre le Duc de Nemours. 341, 361, d. Se bat avec valeur. 347 d. Blessé d'une Mousque ade qui lui fait perdre la vue, qu'il recouvre ensuite 375 d. Marfin: Commandant en Catalogne, où il est arrêté. 408 c. Quitte le Commandement de l'Armée de Catalogne & se ioint au Prince de Condé. 313 d. Chargé de l'Armée de Guyenne 339, 344, d. Le Baton de 338 d. Maréchal demandé pour lui. Martineau: Témoin dans le Procès touchant l'Affaffinat du Prince de Condé. 347 c. Amené à Paris. 364 0.

Martinozzi (Mde. de.): Sceur du Cardinal Mazarin. 451, 462, d. Marinozzi (Mle. de.), Niéce du Cardinal Mazarin: deftinée au Duc de Candale. 401 ABLE

d. 419 d. Epouse le Prince de Conti. 401. Son Caractere estimable. 401, 402, d. 419 d. Préférée à la Coufine. 419 d. Faite Sur-Intendante de la Maison de la Reinc-Mere. 146 e. Voiez Niéces du Cardinal Mazarin.

Mauleurier: Sa Pensée ingénieuse sur les Viriations de la Conférence de Ruel. 39 c. Maure (le Comte de ) : Député des Généraux de Paris. 93 c. Se fait mocquer de lui. 65 c & fuiv. Caractere de la Femme Nié. ce du Maréchal de Marillac.

Mayerne: Son peu de i espect pour la Reine

d'Angleterre. Mazarin (Jules), Cardinal: appellé au Ministere par Louis XIII. 117 a. Choisi par la Régente, & fon Caractere. 142, 143, a. Abandonne Chavigni fon Bienfaiteur. 146, 147, a. Recherche inutilement Mrs. de Vendôme. 148 a. Inftruit. & recommandé au feu Roi, par le Cardinal de Richelieu. 150. a. Soutenu par la Reine. 156 a. Etoit avare. 159 c. Estime qu'en faisoient les Courtifans. 160 a. Son heureuse situation. 170 a. Fait seul les quatre Charges de Sécrétaire d'Etat. 219 a. Fait établir des Spectacles en Musique: 353 a. Fait Sur-Intendant de l'Education du Roi 355 a. Méprisoit les plus honnêtes Femmes, & les belles Lettres, &c. 397 a. 429 a. Son Avarice cause de la Paix de la Hollande avec l'Espagne. 416 a Partie de fon Caracterer 462 & suiv. a 485 a. 515 a &c. Soup-

conné & taxé de n'avoir point voulu de

Paix. 479 a, 27b. Ignoroit les Loix de l'Etat. 498 a. Ses Précautions lors de la petite Vérole du Roi. 544 a & suiv. Trompe habilement l'Abbé de la Riviere. 82 b. Fait casser l'Arrêt de Jonction des Compagnies Souveraines. 105 b. Son Impuissance con. tre elles. 115 b & fuiv. Obligé de plier. 118, 120, b & fuiv. 144 b. Fait arreter Blancmenil & Brouffel. 240 b & fuiv. Se tient prêt à se sauver. 271, 272, b. Démarches & Déclarations du Parlement contre lui. 316 & fuiv. b. Veut ôter le Chapeau à l'Abbé de la Riviere. 385 b. &c. Prend le Parti d'affiéger Paris. 438 & fuiv. b Déclaré Ennemi de l'Erat par le Parlement: 4'6 & fuiv: Digeroit les Injures comme Mithridate le Poison. 3 c. Les Députez refusent de conférer avec lui. 20. 30, c. On vend ses Meubles & sa Biblio. theque. 33 c. Accepte la Paix. 51 c &c. Change de Conduite, & devient plus intéresse 109 c. Se lie avec la Maison de Vendôme. 109 e &c. Tache à contenter M. le Prince. 111 e. Use de sa faveur avec douceur & clemence. 117 c. Fait affieger Cambrai. 140 c. Revient à Paris, & comment y eft reçu. 182 & fuiv. e: Mocqué de tout le monde. 191 c. Veut marier une de ses Niéces à M. de Marcœur. 201 &cc. a: Infulté par le Prince de Condé. 219 c. Expose aux Railleries des Frondeurs. 244, 245, c. Se résout de faire arrêter les Princes de Condé & de Conty, & le Duc de Longueville. 342, 260, &c. c. Fait la Paix. A2 5

avec les Bourdelois. 523 c. Pendu en Effigie dans tous les Carrefours de Paris. 534 c. 576 c. Y revient. 535 c. Va reprendre Rhetel. 540, & l'emporte 576 c. Rentre glorieusement dans Paris. 587 c. Ses Négociations avec le Duc de la Rochefoucault. 13 & tuiv. d. Néglige fort mal à propos les Avis du Duc de la Rochefoucault & de la l'rincesse Palatine. 15, 14, & suiv. d. Veut aller au Havre délivrer les Princes. 50 & suiv d. Sort de Paris déguisé en Cava-lier. 53 d. Arrêt du Parlement contre lui & fes Adhérants. 66 d & fuiv. Son Voyage du Havre, ridicule. 86 d. Delivre les Princes. 88 d. Se retire à Dourlens. 92 d. Lettre qu'il écrit à la Reine. 93 d & fuiv. Se retire à Breull, & en Allemagne, 97 d &c. Manque de tout. 100 d. Arrêt du Parlement contre lui. 101 d & fuiv. Sa Lettre M. le Prémier. 104 & suiv. d. Tout le monde négocie avec lui. 163 d. Son Traité avec Chateauneuf, le Coadjuteur, & la Duchesse de Chevreuse. 269 & suiv. d. Reçoit ordre de revenir à la Cour à Bourges: 312 d, 315 d. Arrêt contre lui, & fa tête mise à prix. 320 d. Rentre en France, à la tête d'une Armée. 324 d. Forcé de nouveau à quitter la Cour. 35,2 d Revient de Sédan à la Cour. 398 d. Sa Politique à l'égard du Roi. 472 d. Devient le Maitre abíclu, & l'Idole des Courtifans. 480 &c. d. Son peu d'égard pour la Reine. 484 485. d. 549 d. N'étoit point cruel. 501 d. Se fait le Vivandier & le Munitionure de l'Ar-

PArmée. 513 &c. d. Ses Précautions lors de la Maladie du Roi. 517 d. Mene le Roi à l'ion pour traiter de son Mariage avec la Princesse de Savoye. 527, 529, d & suiv. Son but dans ce Voyage, 529, 530, d. Comment il répondoit ordinairement aux Importuns. 548 d. Ecoute les Propositions d'Espagne pour l'Infante. 549 d. Espere qu'elles séront inntiles. 2 e. Tente de faire épouser sa Niéce au Roi 6 e. 16 e. Ce qu'il craignoit du Mariage d'Espagne. 9 e. Chasse son Neveu de la Cour, à cause de la Débauche de Roissy. 12, 13, é. Se surmonte généreulement pour éloigner sa Niéce du Roi, & pour l'empêcher de l'épouler. 16, 17, 19, e & fuiv. Sa prodigieuse Autorité & fon Avarice. 22 & fuiv. 32 e. 167 e. Part pour le Mariage du Roi, & la Paix 28 e & suiv. Pris pour Arbitre par le Roi d'Espagne. 79 e. Loué par le même Prince. 94 e. Son retour à Paris. 128 e. Pleuré du Roi, qui le trouve en reverie. 129. e. Salué par toutes les Cours Souveraines. 129 e &c. Sa Modération apparente sur le refus que le Roi d'Angleterre fait de sa Niece. 135 e. Refuse de marier une de ses Nieces au Duc de Savoye, en lui rendant Pignerol. 135 e. Retombe malade. 137 e. Son extreme Avarice. 138 e. Son Jeu exceffif, & fes Pilleries. 139 e. Sa Dureté & son Ingratitude. 140 e. Prend de l'Emetique, & empire 142, 143, e. Marie ses Niéces au Connérable Colonne, & au Grand Maitre de l'Artillerie. 143 e. Fort Aa 6

aime du Roi. 147, 148, e. Biens immenses qu'il laisse. 148 e. 170 e. Reçoit le Viatique, & se fait affister par M. Joli. 149 e. 152 e. Disposoit generalement de tout. 150 e. Soupconné de peu de Religion 150 & suiv. Regarde la mort avec intrépidité. 152, 1/0, Donne de belles Pierreries au Roi, aux Reines, &c. 1 2 e. N'avoit pour Confesseur qu'un Théatin, Homme simple. 153 Recoit l'Extreme-Oction. 153 e. Ingratitude pour la Reine-Mere, à qui il fait demander la Survivance de fon Gouvernement de Bretagne. 155 e. Persuadé que les Médecins le tuoient 158. Meurt le 9 Mars 1661 p. 159 e. Son Corps exposé. 168e. On lui trouve une Pierre dans le Cœur. 163 e. Vers contre sa Mémoire. 169 e. Toutela Cour prend le Deuil pour lui 170 e. D'où venoient ses prodigieuses Richesses. 171 e. Ses Passions principales. 171 e. Méprisoit les François. Meilleraye (M. de la ), Maréchal de France, & Grand-Maitre de l'Artillerie: est Général en Italie. 303 a. Prend Portolongone. 395 Fait Sur-Intendant des Finances. 149 b. Son Caractere. 150 b. &c. On l'envoye appaifer le Tumulte & arrêter les Barricades. 247 & fuiv. J. Délivre le Chancelier Seguier. 257 b. Se déclare pour la Paix. 380, 381, b. Fait Duc 418 b. Son Caractere & celui de sa Femme. 93-95 c. On lui ôte les Finances pour les rendre à d'Hemery. 93, 96, c. Prend Voges, & en fait

pendre

DES MATIERES. pendre le Commandant. 508 °c. Prend PIlle de S. George. 510 c Pousse vivement le Siege de Bourdeaux. 520 c. On lui confie le Card: de Retz, qu'il laisse échapper. 407, 408, d. Son Fils, devenu Grand-Maitre de l'Artillerie, épouse Hortense Mancini, & prend le Nom de Mazarin. Mêmes ( le Préfident de ): méconteut du mauvais traitement fait au Comte d'Avaux son Frere. 39, 40, b. Parle fortement, & mécontente la Reine. 103 b. Se retire à la Campagne. 108 b. Opinoit toujours pour le vrai bien de l'Etat. 155 6. Se raccommode avec le Cardinal. 206 b. Sa Mort & fon Caractere. Menardeau, Conseiller du Parlement de Paris: Opine pour la Cour. Meneville, Fille d'Honneur de la Reine Mere: fes Intrigues avec Fouquet, & le Duc d'Amville qui refuse de l'épouser. 237 &c. e. Merceur (le Duc de ): son Mariage proposé avec l'airée Mancini. 109 c. 201 c. 162 d. 178 d. Fait appeller en Due! le Duc de Beaufort son Frere. 44 d. Epoule la Niéce du Cardinal à Breull. 201 d. Interrogé fur ce Mariage. 209 d. Prend Valence: 452 d. Mort de fa Femme, & fon 464 4.

Caractere. 464 d. Mioffens: fon Caractere. 383 c. Chargé de mener le Prince de Condé à Vincennes. 381, 84, c. Sa Fonction à la Cérémonie de la Majorité. 290 d. Marche à S. Cloud.

A2 7 351 d.

Molé, Prémier Préfident du Parlement de Paris: sa Fermeté. 7 b. Sommaire de sa Harangue à la Reine. \$30 & fuiv. b. Infulté par la Populace, & obligé d'aller demander Prouffel. 253 b. 252, 263, &c b. Tache de servir la Cour. 526 b. On délibere de l'arrêter, ou de le tuer. 528 b. Ses Remontrances avoient quelquefois l'air de Libelles diffamatoires contre le Ministre. 1 c & fuiv. En danger d'être pilé. 25 & fuiv. Menacé de nouveau. 48, 49, c. Fruit de la Prudence. 197 c. Accusé de Trahison. Demande avec hauteur la Liberté des Princes. 19, 20, d. Change à l'égard du Prince de Condé. 123 d. 125 d. Son Caractere. 124 d. La Reine lui donne les Sceaux. 138, 146, d. Sacrifié par le Prince de Condé. 155 d Privé des Sceaux. 158. d. Dispute contre le Prince de Conti. 191 d. Belle Parole de ce Magistrat. 264 d. Sa Harangue lors de la Majorité. 297 d. On lui rend les Sceaux, 204. Infulté par la Canaille. 219 d. Empêché par Mademoiselle d'être recu dans Orléans. 332, 333, d. Sa. Mort, & fon Caractere: 411 d.

Molins (Dona Maris): premiere Femme de Chambre de la Reine Marie Thérele. 100; & la Favorite. 256. On lui remes une Lettre Efragnole luppolée, & la conduire a cet égard. 256 e & fuiv. Navoue rien à la Reine de l'Amour du Roi pour la Valiere. 307 e. Confole les Reines de la morr du Roi d'Efragne.

Monaco: Voyez Valentinois.

Moneldeschi, Gentilhomme de la Reine de Sue-

DES MATIERES de : Récit de sa Mort par ordre de cette Princesse. 408 d & fuiv. Monk: rétablit Charles II sur le Trône d'Angleterre. 78 e. Fait Chevalier par ce Prince. Montaigu (Milord): fon Caractere. 137 e. Créature de la Reine-Mere. 216 e. La follicite pour le retour du Comte de Guiche. 361 e. Annonce la Mort à la Reine-Mere. 376 e, 39) e. Porte la Reine-Mere à parler au Roi pour le Duc & la Duchesse de Navailles. 420 &c e. Avoit été Confident de la Complaifance de la Reine-Mere pour fes Adorateurs. Montalais, Fille d'Honneur de Madame: chaffée pour avoir favorifé les Amours de cette Princesse & du Comte de Guiche 361 e. 362, e. Livre leurs Lettres à Vardes, sur un ordre de Madame. 264 Montausier ( le Marquis de ) : Conserve Angoulême. 315 d Reprend Xaintes. 327 d. Epouse Mle de Rambouillet. 252 e. Fait Duc. 313 e. Sentiment bas & lache de ce Courtilan flateur. Moutausier ( Made. de ) Abrégé de son Histoire & de son Caractere 249 &c e. Faite Gouvernante du Dauphin. 249 e. Devient Dame d'Honneur, & partie de son Caractere. 321 e. Bassesse d'ame de cette Femme mondaine. 442 , 343 , €. Montbazon ( la Duchesse de ): Son Caractere

48 a. Son Avanture avec les Princesses de Condé & de Longueville. 176 & suiv. Disgraciée, & éxilée. 185 &c a. Obtient de l'Ar-

l'Afgent & des Abbayes. 87 6. Revient à Paris auffi vaine & coquete que jamais, & y meurt méprifée de tout le monde. 487-4.

Nont Medi: assiégé par le Maróchal de la Ferté. 404 d; & pris. Montmorency (Henri, Duc de): aime Anne d'Autriche: 13 a; & la Marquise de Sablé.

d'Autriche: 13' a; & la Marquise de Sable

Montmorency (Charlotte de), Princesse de Condé: Voiez Henri de Bourbon Prince de Condé.

Montpensier (Mte. de ): Voiez Orleans (Me.

Montresor: mis en Liberté.

Montresor: La Reine ordonne aux Princesses
de Condé de sy retirer:

More: le Gouvernement de Flédis lui est

donné.

Notte d'Argencour (Mlc. de la ), Fille d'Honneur de la Reine-Mere: le Roi en devient amoureux: 471 d. Son Portrait. 471 d. Sa Conduite prudente. 472 & fuiv. d. Se retire aux Filles de Ste. Marie de Challot. 476 d. Motte-Houdancour (le Maréchal de la ): entermé dans Pierre-encile, & fon Frere éxilé. 438 a. Le Parlement de Paris s'intéresse pour lui. 498 a. Mis en liberté. 293 b. Se joint aux Rebelles de Paris, & cest frait un de leurs Généraux. 488 b. Dégage le Duc de Beau-

aux Rebelles de Paris, & eff fait un de leurs Généraux. 488 b. Dégage le Duc de Beaufort: 129 b. Revient à la Cour. 125 c. Epoule Mie. de Touffi. 133 b. Sa Fernmedevient Gouvernante des Enfans de France. 322 c. 28 fon Caracter là mêms.

Motte-

Motte Houdancour ( Mle de la ), Fille d'Honneur de la Reine: le Roi s'y attache. 269 e. 273 e. 277 e. 280 e. MOTTEVILLE (Made de), Auteur de ces Mémoires: Niéce du fameux Bertaud Evêque de Seez. 39 a. Elevée auprés d'Anne d'Autriche, à qui on l'ôte. 40 a. Emmenée en Normandie: 40 a. Epouse M. de Motteville, & est faite Dame de la Reine en 1639. pag. 43,44, 4. Devient Veuve en 1642, & retourne peu après à la Cour. 44 a. Devient suspecte à Mazarin. 212 a, 361 a. & fuivant. 471 a, 512 a, & fuiv. Comment écrit ses Mémoires. 413 a. 489, 490,e. Dangers qu'elle court en voulant se sauver dé Paris. 472 & fuiv. Obligée de se réfugier au Louvre auprès de la Reine d'Angleterre. 542 6. Sort de Paris, & se rend auprès de la Reine. 571, 572, b. Se rend à S. Denis 369 d. Son mécontentement du Cardinal Mazarin. 25 e. Va au Mariage du Roi; arrive à Niort. 38, 39, e. Affiste à Fontarabie à la Cérémonie du Mariage. 81 e. Employée par la Reine-Mere à conseiller la Ducheffe d'Orleans. 201 e & à consoler la Reine 205 e; & à réunir ces Princesses 205,205, e. Desapprouvé par le Roi. 206, 207, e. Haie par la Comtesse de Soissons. 207 e. Maltratée par le Roi. 208 e. Protégée par la Reine-Mere. 207, 209, & suiv. e. Soupconnée par le Roi d'avoir éloigné de la Cour Mie de Ponts qui lui plaisoit. 217, 218, e. Veut se retirer de la Cour, & y est retenue. 254 e & fuiv. Choifie pour Gonvernante des:

des Enfans du Duc d'Orleans, mais en vaint-255 e. Sa Disposition alors, 257 e &c. Partage le malheur de la Duchesse de Navailles. 311 e, Le Roj la veut chaffer, 231 e. Reine-Mere l'avertit de venir à l'aris. 334 e. Se justifie auprès de ce Prince. 339 e; qui découvre les Auteurs de la Lettre Espagnole. 360--369 e. Affistela Reine-Mere. & lui lit quelques Chapitres de l'Imitation, 402, 404, &c e. Logée au Palais Royal 414 e, 458 e. Porte la Reine-Mere à parler au Roi, au Duc & à la Duchesse de Navailles. 420 e. & fuiv. Continue d'affifter la Reine. 446 e. 454, 455 e. Cette Princesse lui legue 30 mille livres, & les lui fait donner de son vivant. 487, 501, e. Se retire à Chaillot, dont elle est Bienfaitrice. 243 a.

# N.

APLES: cause de la Révolte de ce Royaume. 535 a. Relation de cette Révolte. 537 & fuiv. a, 1, 22, b & fuiv. 43 b &c. 51 6 & fuiv. 143 6. Navailles: fait Duc, & épouse Mle. de Neuillant 133 d &c. Poulle vivement les Troupes du Prince de Condé à la Bataille de S. Antoine. 376 & Prend Mortare 519 d. Gouverneur de Niort. 39 e. Possede beaucoup de bien dans les Pirénées. 65 e. Appellé en Duel par le Comte de Soissors, refuse de se battre, 195, 196, e. Le Rol refuse de faire enregistrer son Duché au Parlement 313. Fait ce qu'il peut pour fléchir

chir le Roi. 315 e. Exilé avec sa Femme. 319 e & fuiv. La Reine Mere parle pour lui. 420 e & fuiv. Fait Gouverneur d'Aunis, la Rochelle, & Brouage. 425 e. N'ole en remercier la Reine-Mere. Navailles ( la Duchesse de ) : chargée d'offrir le Roi en Mariage à Mademoifelle d'Orléans. 5 d. Mariée au Duc de Navailles. 66 d. 90 d. &c Le Dic d'Orleans demande qu'on la chasse. 133 d; parce qu'el. le recevoit les Lettres du Cardinal Mazarin à la Reine. 134 d. Avertit le Cardinal de revenir incessament. 322 d. Va au Mariage du Roi, & arrive à fon Gouvernement de Niort. 38, 39, e; & à Bayonne. 71 e. Faite Dame d'Honneur de la jeune Reine. 105, 109, e. Son Différent avec la Comtesse de Soissons sur les Prérogatives de leurs Charges. 189 e. jusqu'à 198 e. Ses Inquiétudes & ses Démarches touchant l'Amour du Roi pour Mle. de la Mothe-Houdancourt, lui attirent enfin la Haine du Roi. 270 e. Consulte M. Joli sur les Empressemens du Roi pour cette Fille. 275 e. Fait griller les avenues des Chambres des Filles de la Reine. 277 e. Son attachement pour la Reine déplait au Roi 304 e. N'avoue rien à la Reine de l'Amour du Roi pour la Valiere. 308 e, l'affure au Roi. 309 e, & le foutient mal. 310 e. Exilée enfin. 319 e. On parle pour elle. 420 e & fuiv. Suit son Mari, fait Gouverneur! d'Aunis. 426 &c e. Némond (le Président de): Député à la Cour. 365 d.

Nemours ( le Duc de ): fert utilement les Princes dans leur Elargistement. 15 d. Envoyé en Flandres; pour amener les Espagnols au sezours du Prince de Condé. 325 d. Les amene. 328 d. Veut se failir de quelques Places 320 d. Reçoirà denfi un southet du Duc de Beaufort. 334, 335, d. En Intrigue amoureuse avec la Duchesse de Longueville 341 d. Reçoir un coup de Pistolet au travers du corps 347 d. S'attache à la Duchesse de Chatillon. 360 d. Blesse de treize coups à la Bataille de S. Antoine. 374 d. Se bat avec le Duc de Beaufort son beau-Frere, qui le tue d'un coup de Pistolet.

Niétes du Cardinal Mazarin: leur artivée à Paris, & leur Portait, 349 a & fuiv. Miss entre les mains de Me. de Seneccy. 29 b & fuiv. On les cache, & on les envoye à Peronne. 66 d'. Leur Infenfibilité & Dureté pour leur Oncle. 172, 198, e. Voiez Mancini.

& Martinozzi.

Ninon, fameuse Courtisanne: fut la seule Femme distinguée par la Reine de Suede. 457 d.

Nosilles (le Comte de ): fait Capitaine des Gardes. 226 h. Sa Femme faite Dame d'Atour. 95 e. Fait Duc. 313. e. La Reine-Mere legue quinze mille livres à fa Femme. 487, 501, e

Noblesse: s'assemble contre les Tabourets de Mes de Ponts & de Marsillac. 257, 260. &c c. Demande la Convocation des Etats.

No.

Nogent (le Comte de ): son Caractere de faux & de mauvais Plaisant. 500, 501, a. 59 d. La Reine de Suede le méprise. 448 d; & le tourne en ridicule. 452, 453, d. Sa Mort, & partie de son Caractere. 235, e. 236, e.

#### ο.

GNON (le Comte d'): s'empare du Gouvernement de la Rochelle. 493 e & fuiv. Se joint de nouveau au Prince de Condé 313 d. Le Baton de Maréchal demandé pour lui. Olonne (le Comte d'): son Office à la Céré-

monie de la Majorité. 280 d. Ondedei: sauve les Nicces du Cardinal Maza. rin 66 d. Evêque de Fréjus 73 e. Envoyé à S. Selastien, comme Térmoin du Mai an du Roi

Voye a N. Schaftlen, comme Termoin du Mari ge du Roi 73 e & fuiv 80 e, Opera, ou Spectacles en Mulique: leur Origine en France. 453 e.

ORANGE (le Prince d'): fa Mort. 535 c.
ORLEANS (M. la Ducheffe d'): fon Caractere &c. 440 a & tuiv. 391 b & fuiv.
Perd fon Mari. & n'est comptée pour rien.
61 e. Voiez Gaston, & Philippe,
DE FRANCE. HENRIETTE D'ANGLETERRE.

ORLEANS (Mademoifelle d'): veut inutilement foutenir se Prérogatives, 202, & fuiv. Refure le Roi de Pologne 326 s. Picoteries entre elle & Me. la Princesse. 326 s. Accusée de traiter son Mariage avec

l'Archiduc. 60, 61, &c. b & fuiv. Se tient à l'écart. 298 b. Souhaitoit d'épouser le Roi. 331 d 393 b. 335d. 531 d. On lui offre le Roi, & elle ne sait point profiter de cette offre. 5. d. Son Caractere. 331 & fuiv. d. 335 d. 91 e. Se saisit habilement d'Orleans. 332. & fuiv. d. Va à la Bastille, fait tirer le Canon contre les Troupes du Roi, & delivre le Prince de Condé. 376 = 358 d. Obligée de se retirer à S. Fargeau, 395 d. Son Orgueil diminué par son Exil, elle revient à la Cour. 495 d. 497 d. Fort aimée des honnetes gens. 496 d. Mal satisfaite de sa destinée. 531 d &c. Va à Lion avec la Cour. 539 d. Comment elle regardoit les Princesses de Savoye. 54 d. Affez peu fenfible à la perte de son Pere. 62 e. Affiste incognito au Mariage de l'Infante à Fontarabie. 81 e & suiv. Elle en est caressée. 90 e. Porte l'Offrande de la jeune Reine. Orval ( le Comte & ): premier Ecuyer du Roi. 289 d.

Osorio (Dom Joseph): vient négocier de la part du Roi d'Éspagne avec les Revoltez de Bourdeaux. 465 c. Renvoyé par ces Revoltez. 492 c.

P.

DAIX: Articles de celle conclue à Ruel en 1649. pag. 51 6 & fuiv. Palatine (la Princesse): Voyez Gonzague (Ane de ).

Palestrine (la Princesse): se résugie en France. 392 a. Son Caractere. 393 &c. a. Retourne en Italie.

Palluau: se laisse prendre Courtrai. 84, 85, 6; 87 Virge. 114 ... Son Caractere.

& Ypres. 114 c. Son Caractere 114, 115, c. Fait Maréchal de France pour ses Bons. Mots.

Paris: ce qu'Henri III en difoit. 237 a. Commencement de fes Troubles. 5 b. La Reine en fort. 445 b. & fuiv. Défordre & Trouble qu'y caufe ce départ. 447 b &c. Bloqué par les Troupes du Roi. 462 &c. b. 485 b. Defordre affreux qui arrive dans fon Hotel de Ville. 381 & fuiv. d.

parlement de Paris: son état lors de la Mort de Louis XIII. 135 a & suv. Casse sa demiere Déclaration. 135 a. Députe vers la Reine, touchant l'Exil du Président Barillon. 232 a. Tache à se faire valoir. 313 a. La Régente y mene le Roi tenir son Lit de Justice. 314 & suiv. Ses oppositions fatiguent la Cour. 31 b. Donne le celebre Arrêt de Jondison ou d'Union avec les autres Cours Souveraines. 72, 74. & suiv. b. Rudement réprimandé par la Reine. 87 b. Maintient son Arrêt de Jonction par un nouveau. 110 b &c. Mandé au Palais Rôyal, où il lui et la cours de la cours de la cours de la course de la cou

ordonné de ne se mêler que d'admiristrer la Justice. 111 & suiv. b. Sommaire de la Harangue qu'il fait faire à la Reine. 130 & suiv. b. Sos Projositions. 138, 139, b. Révoque les Intendans. 140 b. Va au Palais Royal demander Broussel. 260 b & suiv.

byal demander Broullel. 200 6 & fuiv.

L'obtient, & devient le Maitre de tout. 268. 274. b. Ses Demandes touchant Chavigny & contre le Cardinal 316 & fuiv. Donne un Arrêt contre le Cardinal Mazarin. 466 & fuiv. Reçoit & traite avec un Envoyé de l'Archiduc. 255 & fuiv. b. S'accorde à faire la Paix. 38 c. Les Bourdelois & Provençaux demandent sa Protection. 195 &c. c. S'affemble en faveur des Bourde'ois. 274, 295, &c. c. Ses Assemblées touchant les Sindics des Rentiers. 318 c & fuiv. Reçoit une Deputation du Parlement de Bourdeaux, & traite de la Liberté des Princes. 484 & suiv. c. 573 &c c. Sa Députation pour cette Liberté. 18, 19, & suiv. d. Donne Arrêt contre le Cardinal & ses Adherans. 66, 67, d. Toujours opposé aux Etats. 129 d. Donne un Arrêt contre Mazarin & met fa tête à prix. 320 d. Le Roi vient en grosses Bottes lui désendre de s'assembler. 410 d. Harangue vive de Gaumin contre ce Corps. 428 d.

Paul ( le Chevalier ): Son Equipage à la Cerémonie de la Majorité.

Paulette ( la ): Caule de l'Union des Cours Souveraines contre la Cour. 72 & fluiv. b. Paulin ( le Pere ) » Jétuite, Confesseur du Roi: Gon Discours à la Reine touchant l'Assemble.

fon Discours à la Reine touchant l'Assemblée des Etats. 130, 131. d. Pelisson: son Eloge de la Reine-Mere. 493 e & C.

Perault, Président: Intendant du Prince de Condé conservé pour son Fils 540 a. Mis à la Bastille.

Ри 1-

PHILIPPE IV, Roi d'Espagne: épouse Elizabeth de France. 8. Fort voluptueux. 290 a. Perd fon Fils. 397, 398, a. Epouse si Niéce, Fille de l'Empereur. 420 a. 342 b. Conjuration contre lui. 340 & fuiv. b. Ce qu'il dit du Voyage de Lion pour le Mariage du Roi. 542 d. Envoye Pimentel en France pour offrir l'Infante & la Paix. 543 d. Il lui nait un Fils. 7 e. Maniere dont il reçoit l'Ambassade de France pour le Mariage de l'Infante. 48 e &c. Fort grave. 54,56, 58, 98, e. Perd fon fecond Fils. 19 e. Arrive à S. Sebastien. 72 e, & vient finir le Mariage à Fontarabie. 80 & fuiv. e. Son Entrevue avec sa Sœur, Reine de France, &c. 93. e & fuiv. Recon. noit que sa Fille doit lui succeder, en cas de mort du Prince fon Fils. 101 e. Jure la Paix. 102 e. Sa Tristesse à ce Départ. 107, 108, e. Peu genereux. 119 e. Perd fon Fils. 248 e. Meurt le 17 Septembre 1665. pag. 430, 431, e. Avoit été malheureux & déréglé. PHILIPPE DE FRANCE, Duc d'Orléans:

ia Naiffance. 83 a. Son Caractere. 493, 494. &c. a. Malade de Diffenterie. 520 & fuiv. a; & de la petite Vérole. 288 h. Tiré de Paris par M. de Beringhen. 327 b. Son bon Naturel. 516, 517, d. Mécontent des Prétentions du Duc de Savoye. 554 d. 2 e. Epoufe la Princeffe d'Angletere. 132 &c. e. 176, 177, e. Obtient l'Appanage d'Orléans. 177 e. Commence à s'inquietter des Promenades de fa Femme avec. Tom. V.

le Roi 215, 216, e. Secourt la Reine-Mere dans sa Maladie. 29 ; e. Il sui nai un Fils, nommé Duc de Valois. 338 e Fort fensible aux Maux de la Reine sa Mere. 184 e. 407 e. 457 e. Saillie de tendresse & de Dévotion de ce Prince. 467, 468 e. Noureut point abandonner la Reine Mre. nourante. 484, 488, e. L'embrasse après sa Mort, & se retire avec douleur. 486, 487,

Piementel (Don Antonio): envoyé à Lion pour y négocier la Paix & le Mariage de l'Infante. 543 d & fuiv. Vient à Paris achever le Traité.

Firennées: Description de ces Montagnes. 66

Reffis-Bellierre (Mad, du): Amie de Fouquet, 227 Avertie de la Prite, néglige de bruler les Papiers. 227 e. Exilée à Mont-brifon. 231 e. Son Caractere. 231 e &c. Fait avoir au Marquis de Crequi fon Gendre le Generalat des Galeres. 232 &c. e. Arrêtée & gardée.

Pleffir Guenegaud (Mad. du): fon Caractere-295 e & fuiv. 427 d.Travailloit à la Paix. 349 d. Reçoit la Reine de Suede avec une Magnificence extraordinaire. 457 d. S'empresse d'emmener Mle. de Ponts de la Cour, parce qu'elle plaisoit au Roi. 217, 218, e.

Plessis Pralms (le Maréchal du): fait Gouverneur de Monsieur. 35 b. Grand & heureux. Capitaine. 35 b. Défait le Marquis de Caracene, & y perd un F.ls. 142 b. Commande l'Armée de Flandres. 474, 475 e.

Défait le Maréchal de Turenne près de Rhetel. 577 & Gilve c. Perd de x Fils en deux Brailles. 580 c. Le Cardinal lui fait des Avances, lors de la Maladie du Roi-518 d.

Polonois: Description de leur Ambassade, En trée, &c. pour le Mariage de leur Roi 332 & tuiv.

Pent de l'Arche: foins que se donne le Prince de Condé, pour en faire obtenir le Gouyernement au Duc de Longueville. 210 & fiil. 6.

pônts (Mle. de): Maitreffe du Duc de Guile. 402 b & fuiv. Mife aux Filles de Ste. Marie. 2, 33 b. Démarches du Duc de Guise pour elle. 43 b & suiv. Elle l'abandonne pour son Ecuyer , qui l'abandonne à son tour. 53 b. Accusée de vol par le Duc de Guise, se sauve en Flandres. 59 b.

oc Guile, se lauve en Flandres.

90 s.

Ponts (Mad. de ): obtent le Tabouret. 253,
254, b. Bruit que cela cause. 252 & suiv.
c. Séduit & épouse le Duc de Richelieu.
337 & suiv. c. Son Mariage confirmé par
la Cour.

423, c. 430 c.

Ponts (Mle. de ): éloignée de la Cour parce qu'elle plaisoit au Roi.

Porte (la): Domestique de la Reine, tourmenté pour elle. 83 & fuiv. Obtient une Charge de prémier Valet de Chambre, dont il est obligé de se désaire. 481 d.

Pradelle: chargé d'arrêter le Cardinal de Rets. 397 d'.

Pretres Espagnols: trop libres dans leurs Discours.

0.\*

QUIMPERCORANTIN: Erreur vulgaire où l'on est sur ce séjour. 413 d.

R.

RANTZAU (le Maréchal de ): bon Homme de Guerre, mais grand ivrogne. 529 a. Arrêté à S. Germain 28 c. Reis (le Cardinal de ): Voyez Coadjuteur de Paris.

Rhetel: pris en deux jours par le Maréchal de Turenne. 494 c. Repris par le Cardinal Mazarin.

Rhodes (le Sr. de ), Grand Maitre des Cérémonies : ses Fonctions à la Cérémonie du Sacre du Roi. 276 d & suiv. 292 d.

Richetie (I to Cardinal de): mis dans le Minifere par Marie de Medicis. 24 a, 52 a. Hai d'Anne d'Autriche, qu'il implique dans le Minifere par Marie de Medicis. 24 a, 52 a. Hai d'Anne d'Autriche. 35 a. Son Caractere. 36 &c. a. Comment fe mainteint auprès du Roi. 53 & fuiv. a. Oblige Marie de Médicis è s'enfuir. 61 &c. a. Fait tourmenter le Chevilier de Jars. 65 & fuiv. a. Fait punir de Mort Cinquars & de Thou. 96 a, 99 a. Meurt en Décembre 1642. 114 a. Avoit recommandé Mazarin au feu Roi. 150 a. Caufe des Troubles d'Angletetre fous Charles I. 245 a & fuiv. Miniferent Marie Montagleterre fous Charles I. 245 a & fuiv.

to

8

c.

la R

Rock

Rock

Rock

Richelieu (le Duc de): séduit par Me. de Pont

Ponts, qui l'épouse. 337 e & suiv. Son Mariage confirmé par la Cour. Riviere (l'Abbé de las): envoyé au Card. de Richelieu après l'Affaire de Cinquars. 103 a & fuiv. Porte le Duc d'Orleans son Maitre à céder facilement la Régence. 137 a. Réponse fiere qu'il s'attire de la Reine de Pologne. 312 a. Sauve la vie à Gersé. 443 a. Rend le Duc d'Orleans peu courageux. 443. a. Ses vues empressées pour le Chapeau de Cardinal. 545 a. Nommé au Cardinalat. 81 b. Le Prince de Conti veut lui oter cette Nomination. 385. b. 398 &c. Sa Disposition d'Esprit en cette occasion. 404 b. Admis au Conseil d'Etat. 412 &c. fuiv. Le Prince de Condé lui cede le Chapeau. 420, 421, b. En horreur aux Parisiens. 489 b. Ce qu'il contribue à la Paix. 82 c. Fait travailler le Duc d'Orelans à la Paix entre le Prince de Condé & le Miniftre. 226. & fuiv. c. Perd peu à peu les bonnes graces de son Maitre. 351 & suiv: 357 c & fuiv. 361; 262, c. Fortement . grondé par M. le Prince. 370 c. Son étonnement de la Prison des Princes. 322 c. &c. Abandonné par le Duc d'Orléans, 391 c. 407, 408, c. Tout à fait disgracié. 411 c & fuiv. jufqu'à

la Riviere, Officier dans Hédin : se révolte. 509, 511, 4.

Rochefoucault (le Chevalier de ): pris par sa Garnison, & livré au Roi. 429, 430, 6. Rochefouchault ; Voyez Marfillac.

Rochelle ( la ): le Comte d'Ognon s'empare de Bb 3

| T | A. | В  | L | E    |
|---|----|----|---|------|
|   |    | 40 |   | 2- 1 |

ce Couvernement. 493 e & suiv. Maintenu dans le Service du Roi par Estissac. 316, 317, d.

Rorroi: le Prince de Condé y gagne une Bataille. 14+ 44 Roban: Prérogatives de cette Maison. 2926

Rohan: Prérogatives de cette Mailon. 2916 & suiv

Roban (Mle de): fon Caractere. 50 a. Hiftoire de fon Mariage avec Chabot. 319 & fuiv. a.

Roban-Chabot ( le Duc de ) : obligé de céder fon Gouvernement d'Anjou. 326 d. Travailloit à la Paix. 353 d &c. Roiffs: Débauche fameule faite en ce lieu. 12 e.

Roilf: Débauche fameule faite en ce lieu. 12 e.
Roquelaure (le Marquis de): éxilé pour peu
de tems.
91, 92, 6.

Roquete (l'Abbé de): affifte à la Mort du Duc de Candale, & fait son Oraison Funebre. 504 d.

Roule (le Comte du): épouse d'Artigni, Confidente du Roi & de la Valiere. 439 & suiv.

Ruel: Conference en ce lieu. 318 & fuiv. b.

Autre Conférence.

Rys (de), Premier Préfident du Parlement de Rouen: meurt fubitement chez le Roi.

S.

492 4.

S ABLE (la Marquise de ): fon Caractere Romanesque. 13 a &c. St. Aignan: fait Duc. 313 e. St. Alban (Milord): son Caractere. 136 e.

| (                                                                                                                                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| DES MATIERES.                                                                                                                                        |   |
| Ridicule Proposition qu'il fait à la Reine-                                                                                                          |   |
| Mere. 221, 222, e.                                                                                                                                   |   |
| Mere. 221, 222, e. St. Antoine: Description de cette Bataille. 368                                                                                   |   |
| & fuiv. d.                                                                                                                                           |   |
| St. Channont ( Mad. de ) Sœur du Maréchal                                                                                                            |   |
| de Grammont: faite Gouvernance des En-                                                                                                               |   |
| fans du Duc d'Orleans. 255 e. 361 e.                                                                                                                 |   |
| St. Denis: pris par M. le Prince, & repris par                                                                                                       |   |
| fans du Duc d'Orleans 255'e. 361 e.  St. Denis: pris par M. le Prince, & repris par les Troupes du Roi.  St. Germain: le Roi s'y retire. 327 b. Con- |   |
| St. Germain: le Roi s'y retire. 327 b. Con-                                                                                                          |   |
| reference en cette Ville, 335 & luiv. b. 346                                                                                                         |   |
| & suiv. b. Toute la Cour s'y retire 455                                                                                                              |   |
| & fuiv. b.                                                                                                                                           |   |
| St. Mégrin: son Office à la Cérémonie de la                                                                                                          |   |
| Majorité. 280 d. Marche 2 St. Cloud. 351                                                                                                             |   |
| d. Tué à la Journée de S. Antoine. 372 d. St. Simon (le Duc de): Preuves éclatantes de                                                               |   |
| fa Fidélité au Roi. 239 c. 470, 471, c.                                                                                                              |   |
| Saintot, Maitre des Cérémonies: ses Fonctions                                                                                                        | , |
| à la Cérémonie de la Majorité du Roi. 276                                                                                                            |   |
| d & suiv. 286 d. 292 d.                                                                                                                              |   |
| Sarazin: chassé de la Cour. 487, 512, a. En-                                                                                                         |   |
| voyé à Bruxelles par Me. de Longueville.                                                                                                             |   |
| 112 d.                                                                                                                                               |   |
| Saujeon: arrêté, pour avoir traité le Mariage                                                                                                        |   |
| de Mademoifelle. 60 b & fuiv-                                                                                                                        |   |
| de Mademoifelle. 60 b & suiv- Sault (le Comte de ): remporte le Prix de                                                                              |   |
| Caroufel de 1662. pag. 269 e. SAVOYE (Christine Duchesse de ): veut marier                                                                           |   |
| SAVOYE (Christine Duchelle de ): yeut marier                                                                                                         |   |
| la Princesse Marguerite sa Fille au Roi. 526                                                                                                         |   |
| Vient Vient Street Card. 537 & 100. a.                                                                                                               |   |
| d. Ses Vues à cet égard. 537 & fuiv d. Vient à Lion pour y traiter ce Mariage. 538 d. &c. Comment aborde la Reine. 539                               |   |
| d. Ses Démarches inutiles. 552, 553, d.                                                                                                              |   |
| Bb 4 Re-                                                                                                                                             |   |
| DU 4 KC-                                                                                                                                             |   |

Retourne en Savoye avec une Promesse du Roi. 1 e. Sa Mort.

Savoy E (le Duc de ): ne voir point Monseurs parce qu'il vouloit la main chez lui. 454 d.

2 e. Offre d'épouser une Niéce du Cardinal Mazarin, si on lui rend Pignerol. 135 e.

Schomberg (le Maréchal de ): prend Tortose.

179 b.

Scuderi (Mle. de): Vers qu'elle fit fur des Oeillets cultivez à Vincennes par le Prince de Condé. 539 e. Vers qu'elle fit fur la Mort de la Reine-Mere. 497 e. Seguier (le Chancellier): va fouiller la Lellule

de la Reine au Val de Grace. 42, 43, 6.
Ses Inquiétudes & fon Etat chancelant au commencement de la Régence. 153 &c. a.
Son Caractere fervile. 78 b. 254 b. Danger extrême où il fe trouve expofe lors des Barricades. 254 & fuiv. b. On lui ôte les Sceaux. 433 c. Revient à la Cour. 149.147, 153, d. Son Caractere. 153 d. On lui rend les Sceaux. 159 d. Sa Harângue lors de la Majorité. 295 d. On lui ôte les Sceaux.

Seguin, prémier Médecin de la Reine-Mere: fon Caractere. 350, 351, e & fuiv. Seine: Débordement de cette Riviere. 350, b. Senecey (Mad. de.): rappellée, & remife en fa place de Dame d'Honneur de la Reine. 162 a. Son Caractere. 164 a, 215 a. Se charge des Niéces du Cardinal. 29 b & fuiv. Demande & obteint le Tabouret pour fa Fille la Comtesse de Flex. 415 b &cc; mais ne l'obtient point pour elle-même. 418 b.

Obtient la Survivance de sa Charge pour sa Fille. 484 d. Faite Duchesse. 147 e. La Reine-Mere lui legue trente mille livres.

Senneterre: envoyé Ambassadeur en Angleterre pour y troubier l'Etat. 249 &c. a. La Reine se consie en lui. 69 & suiv. Avec quelle précaution il use de cette consance. 68 &c. d. 127 d. On lui cache le retour de Chavigni. 140 d. Desaprouve qu'on enferme de nouveau M. le Prince. 263, 265, d. Donne de bons Conseils à la Reine.

214 d

Sens (l'Archevêque de ): son Caractere. 544, 545, 6.

Sentinelli, Capitaine des Gardes de la Reine de Suéde: Tue par son ordre Monaldeschi. 499, 500, d.

Servient: revient à la Cour.

339 d.

5illery (le Chancellier de ): rapellé.

5 d.

5 llery (le Marquis de ): va négocier en Espagne pour les Révoliez de Bourdeaux. 495 d.

5oissons (le Comte de ): épouse une Niéce

du Cardinal. 467, 458, d. Son Caractere. 468 d. Fair appeller en Duel le Duc
de Navailles, qui le refuse. 195, 196, e.
Exilé. 198 e. Exilé de nouveau avec sa

Femme: 369 e. Souches: fon Caractere: 78, 79, d. Soyon, Fille d'Honneur de la Duchesse d'Or-

Jeans: s'enferme aux Carmelites, & le Duc d'Orleans l'oblige d'en fortir. 193, 194, c. Gagnée par la Ducheffe d'Aiguillon & le P. Leon Carme. 356, 357; c. Faite Da-Bb 5

me d'Atour de Madame. Strafford: Fait Vice-Roi d'Irlande, 252 4, & Général d'Armée. 253 a. Attaqué par-le Parlement, & décapité. 255-266 4.

#### т.

ABOURETS: Troubles dont ils font 257 & fuiv. e. cause à la Cour. Talon, Avocat Général : Harangue hardiment en faveur du Peuple. 317 a. 14 b &c: Tancrede, Fils de M. de Rohan: tué dans une sortie près de Vincennes. 512, 513, b Tellier ( Mickel le ): Sécrétaire d'Etat. 219 a. Le Duc d'Orldans demande son Eloignement. 133 d & fuiv. 175, 178, d. Eft éloigné. 198 d. Est rapellé à la Cour. 327 d. Son Caractére. 146 . Avance Colbert pour détruire Fouquet : contre lequel ils parlent au Roi. 214 e. 261 e &c. Travaille au Testament de la Reine-Mere. 378,

Tempête borrible: 277 &cc a. Ternat: son Office à la Cérémonie de la Maiorité. Thou (M. de): arrêté pour le Traité de Cinqmars. 94 a. Décapité. 99 4. Toledo (Gabriel de ) : Espagnol , Négociateur

407, e. Molesse de cet Homme à servir fes Amis. 420 e &c. Repris par la Reine-Mere à cet égard. 424, 425, e. Exécuteur Testamentaire de cette Princesse 506

avec les Frondeurs. 318 c &c. Tremes .

Trêmes (le Comte de : sa Dispute touchant le Baton de son Fils. 216 & suiv. b.

Trimpuille (le Duc de la ): fon Ambition & celle de sa Femme. 46, 47, c. Ses Prétentions.

Trouffe (le Marquis de la ): tué au Siége de Tortofe. 180 b. Duellifte complimenteur & dangereux. 180 b.

Tubenf, Sur-Intendant de la Maison de la Reine-Mere: fait le Testament de cette Princesse avec le Tellier 376, 383, 407, &c. Elle lui legue cent mille livres, 502 e. Exécuteur Testamentaire de cette Princesse, 506 e.

Turenne (le Vicomte de): avertit le Cardi-nil de Richelieu de la Prison de Cinquars. 109 a. Se joint aux Rebelles, son Armée l'abandonne, & il demande grace. 34, 35, c. Se sauve après la prise des Princes 404 c. Prend la qualité de Lieutenant Général de l'Armée pour la Liberté des Princes. 415 c. Declaré Criminel de Leze Majesté. 458 c. Ne peut prendre Guise. 473,7 9, c. Prend Rhetel en deux jours. 494 c. Pattu par le Maréchal du Plessis. 577, 579, c., On le tire hounêtement d'avec les Espagnols. 113 d. M. le Prince ne peut le gagner. 308 d. Eien remis à la Cour. 327 d. Défait M. de Beaufort. 330 d. Arrête M. le Prince & fauve le Roi & la Cour, 346, 347, d. Défait les Troupes de M. le Prince près d'Etampes. 362 d. Prend la Capelle. 458 d. Défait les Esp agnols à Dunkerque. 13

d. S'avance jusqu'aux Portes de Bruxelles ; & foutient la gloire de la France. 2, 3, e.

# V.

VAL DE GRACE: Histoire de l'Etablisfement & de la Fondation de cette Abbaye Royale. 41 & fuiv. a. La Reine-Mere laisse des fonds pour la faire achever. 504 e, & y donne son Cœur & ses Reliquaires. 500, 505, 0.

Valence: pris par le Duc de Mercœur. 452 d.

Valenciennes: pris par les Espagnols: Valentinois: (la Duchesse de) se fait éxiler. 220, 221, e. Son mauvais Caractere. 220

Valiere [ Mle. de la ], Fille d'Honneur de la Duchesse d'Orléans: le Roi en devient amoureux. 216 e. Son Portrait. 216, 217, e. Se rend aux Empressemens du Roi. 280 e. Le Roi la voit avec plus de soin. 312, 313, e. La fait suivre par les Femmes de Qualité. 230 €. Valot, prémier Médecin du Roi: le Cardinal -Mazarin en est fort mécontent. 159 e. Verfé dans la connoissance des Simples & de la Chimie. 350 e. Homme foible. 350 e.

352 €. Vandi: défend vaillamment le Catelet . & est trahi & livré aux Ennemis. 473 e.

Vardes: se liaisons avec la Comtesse de Soisfons. 30) e. 363. e. Veut supplanter le Comte de Guiche auprès de la Duchesse d'Or-

d'Orléans, & s'empare de leurs Lettres, 364 e. Découvert être l'Auteur de la Lettre Espagnole, & éxilé à Montpellier. 366,

263, e.

Vendôme: Caractere de ceux de cette Maifon.

129 a. Refuient de fe joindre à Mazarin

8c s'en trouvent mal. 147 a. Sont éloiguez de la Cour. 194 &cc. a. Y reviennent. 433 b. Proposition du Mariage du

Duc de Mercœur avec une Mancini.

109 c.

Vieuville [ la ]: Sur Intendant des Finances fous Louis XIII, le veut être encore fous Louis XIV. 299, 300, c. Le redevient enfin.

Visean [ Mle. du ]: fort aimée du Prince de Condé. 301, 302, &c. a. Se fait Carmelite. 308 a.

Villequier [ le Marquis de ] , Capitaine des Gardes: pris à Lens, est délivré par le gain de la Baraille. 236, 237, b. Faché de n'avoir point été employé à emprisonner le Prince de Condé. 398, 399, c. Fait Maréchal de France sous le Nom d'Aumont. 12 d. Arrête le Cardinal de Rets. 398 d.

Villeroi: fait Gouverneur du Roi , 355 a; & Maréchal de France. 356 a; & Duc. 418 b. Admis au Confeil , & fon, Caractére. 422 b; 146 a. Sufpect à la Reine. 47 d, 58 d. 72 d. Exclus des Confeils de Louis XIV. 168, 174, e. Toujours proposé pour les prémieres places, fans les obtenir. & les méritant. 262 e.

Vincent [le Pere]: fon Caractére 236, 237,4.
Bb 7.

Vineuil: oblige M. le Prince à fortir précipitament de Paris. 172 &c. d. Arrêté à Paris. 323 d.

Viole , Président du Parlement : opine vivemént contre les Desordres de l'État. 423 b. Opine pour la Liberté des Princes , & l'Eloignément de Mazarin. 456 c. Opinepour faire citer le Cardinal au Parlement. 31 d.

Vitri [ le Marquis de ]: tue le Maréchal d'Ancre.

Lita pistas VI. Roi de Pologne : fon Mariage

ULADISLAS VI, Roi de Pologne: fon Mariage avec Marie de Gonzague. 326 & fuiv. A. Il la reçoit mal. 345 a. Meurt & fon Frere lui fuccéde & époufe fa Veuve. 126, 127, b.

Voiture: Vers de ce Poëte, qui ne font point dans fes Oeuvres. 235, 236 a.

URBAIN VIII: Bon mot de ce Pape tou-

chant le Card de Richelieu. 115 a. Sa Mort en Juillet 1644. pag. 237 a Ufez [ le Duc a' ]: Chevalier d'Honneur de

Louis XIV. 289 d.

### X.

X AINTES: pris par le Prince de Condé. 315 d. Reprispar le Marquis de Mor d tausier. 327 d.

# Υ.

YORK[le Duc d']: comment se sauve de Londres. 79 b. Vient à la Cour T A B L E

105 c. Obligé de fortir de France ; & de
fe retirer en Flandres. 490 d. Sa valeur à
la Bataille de Dunkerque. 515 d. Epoufe
la Fille du Chancelier d'Angleterre. 133 e.
Gagne une Bataille Navale.

20 res: pris par le Prince de Condé. 85, 87,
b. Repris par les Espagnols. 114, 118, b.

Fin de la Table des Matieres.





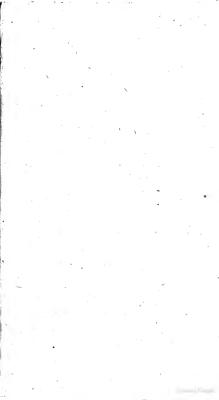



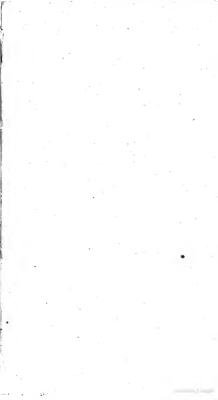





